

7.9.252

~. 9.252.

. the same of the same , united Condo

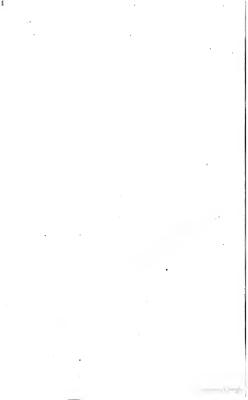

# ENCYCLOPÉDIE-RORET.

# VÉTÉRINAIRE.



## PARIS.

LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE BORET,

Applications of the second second second second second of the second sec Shdu compte, en en en en en es, de la situation des finances de la situation de la situation des finances de la situation de la M. Bridt de Savarin a pris la parole au nom de la Commission des auspices. Après la lecture de ce rapport, qui a été entendue avec le plus vif intérè t,

the square-ring of the continues, of the animal of the square-ring beautiful of the square-ring of the squar Pour les dépends et expériences faites par les di

# ENCYCLOPÉDIE-RORET

# VÉTÉRINAIRE.

### AVIS.

Le mérite des ouvrages de l'Encyclopédie-Roret leur a valu les honneurs de la traduction, de l'imitation et de la contrefaçon. Pour distinguer ce volume, il porte la signature de l'Editeur, qui sé réserve le droit de le faire traduire dans toutes les langues, et de poursuivre, en vertu des lois, décrets et traités internationaux, toutes contrefaçons et toutes traductions faites au mépris de ses droits.

Le dépôt légal de ce Manuel a été fait dans le cours du mois de novembre 1858, et toutes les formalités prescrites par les traités ont été remplies dans les divers États avec lesquels la France a conclu des conventions littéraires.



## MANUELS-RORET.

### NOUVEAU MANUEL COMPLET

DU

# VÉTÉRINAIRE

CONTENANT

La Connaissance générale des Chevaux; la Manière de les élever, de les dresser et de les conduire; la Description de leurs Maladies et les meilleurs Modes de Traitement; les Préceptes sur le Ferrage, etc., etc.

### Par M. LEBEAUD,

ET PAR UN

ANCIEN PROFESSEUR DE L'ÉCOLE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT.

### NOUVELLE ÉDITION,

REVUE, CORRIGÉE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

Ouvrage orné de Figures.

### PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, RUE HAUTEFEUILLE, 12.

1859.

Les Auteurs et l'Editeur se réservent le droit de traduction.





.

## INTRODUCTION.

Le cheval est un animal herbivore, rangé par les naturalistes parmi les mammifères ongulés à sabot, dont le pied est terminé par un seul doigt. Originaire de la haute Asie, au dire des écrivains qui se sont le plus occupés de son histoire, ce précieux animal s'est répandu successivement dans toutes les contrées du globe, et les régions froides et lumides sont les seules où il ne prospère pas. Il est très-bien acclimaté en Tartarie, en Arabie, dans les vastes déserts voisins de la mer Caspienne, ainsi que dans plusieurs contrées de l'Amérique méridionale, où on le rencontre eucore à l'état de nature.

Les chevaux sauvages sont généralement d'une taille médiocre, et dépourvus des formes gracieuses et élégantes que l'on admire dans ceux que la main de l'homme a façonnés, mais d'une vélocité incroyable et d'une vigueur peu commune. Ils vivent en troupes séparées qui ne se confondent point, et conduites chacune par un chef qui est l'étalon le plus vigoureux de la bande. Ils paissent sur une seule ligne, et n'abandonnent ordinairement un canton que quand ils n'y trouvent plus de nourriture.

Lorsqu'un ennemi se présente, ils se jettent sur lui et le font périr sous leurs coups; mais si le danger est imminent

Vétérinaire.

et que l'on ne puisse s'y soustraire par la fuite, les petits sont aussitot placés au centre de la troupe; les mâles se serrent en cercle de manière à ne présenter que la croupe, et se défendent à grands coups de rusde; il est bien rare qu'ils ne mettent pas en fuite même les lions et les tigres. Mais la saison des amours ne manque jamais de mettre la discorde dans la troupe; les mâles se battent à outrance pour la possession des femelles, et le vaincu s'enfuit jusqu'à ce qu'il trouve à son tour l'occasion de venger sa défaite.

Quoique la civilisation ait singulièrement altéré et modifié le caractère primitif de ce noble animal, elle ne lui fait perdre aucune de ses bonnes qualités: le cheval domestique sait allier l'obdissance et la fidélité à sa fierté naturelle: il est sensible à l'aiguillon de la gloire, et conserve le souvenir des bons et des mauvais traitements; s'attache à son maltre, le sert avec zèle et dévoûment; comprend au moindre signe ce que l'on exige de lui, et l'exécute aussitôt.

Les avantages physiques dont la nature l'a doué secondent parfaitement son bon naturel; il joint à un haut degré l'élégance des formes à la vigueur; il est d'une force musculaire très-grande, dur à la fatigne, léger à la course, éminemment propre aux travaux qui exigent de la vigueur, de la persévérance, de la célérité; supporte pendant longtemps les travaux auxquels les besoins de l'homme l'ont consacré; et n'exige, en retour des services indispensables qu'il lui rend, que quelques soins et de bons traitements. Il a la démarche noble et fière, les mouvements prompts, les reins forts, le jarret élastique èt nerveux con conaît la vétocité presque incroyable des chevaux arabes, è qui on fait faire parfois 80 à 420 kilomètres en un jour, presque sans se reposer, sans outre nourriture blen souvent que quelques poignées de dattes ou de grains.

Le cheval a, comme les autres animaux, des sensations, des passions et des besoins. Les sensations sont perçues par les sens et exprimées par des signes extérieurs. Le sens de l'ouie paraît être le plus perfectionné chez les, hevaux; ils portent leurs oreilles en avant quand ils marchent, et se retournent avec vivacité aussitôt qu'ils entendent quelque bruit. Le sens de la vue est le meilleur chez eux après celui de l'onie; ils sont à cetégard supérieurs à l'homme la nuit comme le jour. L'habitude qu'ils ont de flairer tout ce qu'on leur présente avant d'y toucher, et la distance presque incroyable à laquelle ils seutent les femelles en chaleur, désonten tencre beaucoup de finesse dans le sens de l'odorat. Quant au goût et au toucher, ces deux sens sont loin d'être comparables à ceux de l'homme; cependant le cheval est d'use grande susceptibilité pour la nourriture, et très-sensible aux impressions extérieures.

On nomme hennissement, la voix du cheval; il le modifie de ciq manières différentes, exprimant autant de passions : le hennissement d'allégresse, celui du désir et de l'amour, celui de la colère, celui de la crainte ou de l'inquiétude; enfin, celui de la douleur Ces diverses inflexions de voix sont accompagnées d'autant de démonstrations extérieures qui les readent plus expressives. Les chevaux qui hennissent fréquemment d'allégresse ou de désir, passent pour les meilleurs et les plus généreux; les chevaux entiers ont la voix plus forte que les hongres et les juments.

Le cheval est, sans contredit, le plus utile des animaux domestiques, et l'immortel Buffon le proclame la plus belle conquête de l'homme.

La possession de ce précieux animal est d'un avantage immense pour l'agriculture, le commerce, l'industrie, l'art de la guerre ; c'est lui qui partage avec le bœuf la tâche de trater nos sillons; qui, sur tous les points du globe, est occupé à transporter les produits du commerce et de l'industrie partout en le besoin s'en fait sentir; qui, au moyen de communications rapides et faciles, rapproche les distances les plus éloignées; qui fait mouvoir la plupart des machines créées par le génie de l'homme pour centupler ses forces; qui dé-

cide presque toujours du destin des combats. C'est encore lui que l'on voit dans nos paisibles cités entraîner avec rapidité le léger tilbury, ou promoner gravement le char de l'opulence; enfin, combien de femmes délicates, de faibles convalescents retrouvent la santé dans les mouvements doux et cadencés du cheval!

Parlerons-nous de la race intelligente, de l'instinct surnaturel de ce noble animal? Voyez ce cheval d'escadron qui semble attendre le commandement; avec quelle promptitude, quelle régularité il suit tous les mouvements de la manœuvre: Bientôt on le verra s'animer au son de la trompette, joindre ses hennissements au bruit de la mélée, blanchir le mors d'écume, et obéir à regret à la main qui contient son ardeur impatiente. Mals, aussitôt que cette main, par un mouvement presque imperceptible, donne le signal du départ, il s'élance avec la rapidité de l'éclair à travers les rangs ennemis, les ouvre, les renverse par l'impétuosité de son choc, semble s'enlvrer de carnage et de gloire, et partage avec son maître les douceurs de la victoire.

Mais la chance des combats a-t-elle trahi ses efforts, on le voit revenir à pas lents, la tête basse, la crinière pendante; le son de la trompette ne lui cause plus d'émotion, il retourne tristement auprès des slens, ou erre sur le champ de bataille, cherchant parmi les morts celui dont il fut le compagnon, dont il partagea les travaux et les périls.

Si nous voulions tracer ici le tableau de toutes les qualités morales qui distinguent si éminemment ce quadrupède, sans nous attacher à recueillir cette foule d'ânecdotes plus ou moins fabuleuses dont tant de livres sont remplis, nous trouverions dans les fastes de notre gloire militaire des exemples nombreux de guerriers qui n'ont dù la liberté ou la vie, qu'au courage, à l'intelligence ou à la force de leur coursier : les prodiges opérés sous nos yeux par les écuyers Franconi nous fourniraient d'ailleurs des faits non moins frappants; mais une pareille tache nous entralnerait tron loie.

Les peuples de la Thrace et de la Médie paraissent avoir les premiers connu l'art de dompter les chevaux. Les Grecs, s'en servirent de temps immémorial dans leurs guerres et leurs jeux; les fiers Gaulois s'adonnèrent à leur éducation, et en firent connaître l'usage aux conquérants du monde.

L'histoire nous apprend le cas que les peuples de la haute antiquité faisaient de leurs chevaux. Admis sous la tente de leurs maîtres, ces animaux n'étaient point abandonnés àl'insouciante négligence des valets; des mains royales ne dédaignaient pas de leur présenter la nourriture, de tresser et d'oindre leurs crins. De tous temps, les chefs des nations ont cherché les moyens de favoriser la propagation et l'amélioration des races; mais à mesure que la civilisation a propagé le goût de la mollesse et l'habitude de la frivolité, le cheval, réputé désormais indigne d'occuper la pensée de son maître, a été abandonné entièrement aux soins des palefreniers.

Cependant l'éducation du cheval commence à reprendre faveur parmi nous; des personnages éminents à plus d'un titre ne rougissent pas de faire d'un sujet aussi important en lui-même l'objet de leurs méditations; et si nos petits-maitres ne pansent pas leurs coursiers comme le faisaient les héros d'Homère, ils daignent du moins entrer quelquefois dans l'écurie, et surveiller par eux-mêmes les soins qu'y reçoivent ces animaux.

La médecine vétérinaire elle-même, abandonnée pendant longtemps à la routine de l'ignorance et des préjugés, a été élerée, je dirai presque à la hauteur des sciences exactes, par les travaux des élèves sortis des écoles vétérinaires.

Enseigner aux personnes les plus étrangères à cet art à connaître parfaitement le cheval, à multiplier et améliorer les races, à l'élever, le soigner, le nourrir, le dresser selon les usages auxquels on le destine; à conserver sa santé; à le soigner dans ses maladies; tels sont, en peu de mots, le but l'objet de ce Manuel. La première partie traite de la connaissance extérieure et anatomique du cheval, de sa propa-

gation, de son éducation, de l'hygiène générale et du ferrage. La deuxième, relative au cheval malade, renferme une courte description de ses maladies les plus fréquentes, de leur traitement, et des aperçus de matière médicale et de pharmacie vétérinaire. La troisième et dernière partie, terminée par un vocabulaire des termes d'hippiatrique et d'équitation, est consacrée aux principes élémentaires de l'art du manège.

### NOUVEAU MANUEL COMPLET

# VÉTÉRINAIRE.

## PREMIÈRE PARTIE.

### CHAPITRE PREMIER

Conformation extérieure du cheval.

DESCRIPTION DES PARTIES EXTERNES DU CHEVAL.

Pour faciliter l'étude de la conformation extérieure du cheval, on le divise le plus communement en avant-main. corps et arrière-main. Cette division, admise par les écuyers, ne peut concerner que le cheval de selle. Nous le diviserons en tête, corps et extrémités. (Voyez planche Ire.)

### La Tête.

La tête comprend la nuque (11), le toupet (10), les oreilles, le front (9), les salières (8), les yeux, les larmiers, le chan-frein (7), les naseaux (2), le nez (1), la bouche, le menton (3), la barbe (4), les joues, la ganache (6), et l'auge.

La partie de la tête située derrière les oreilles se nomme la nuque. On nomme toupet cette touffe de crins qui est entre les deux oreilles; salières, le reufoncement que l'on remarque au-dessus des yeux ; la ganache est la partie des joues formée par les deux branches de la mâchoire inférieure ; la barbe est la partie où porte la gourmette.

La bouche présente à l'extérieur les lèvres; à l'intérieur,

on trouve la langue, le canal, le palais, les barres, les gencives et les dents. Les naseaux sont les ouvertures par lesquelles l'animal respire; et le bout du nez, la légère saillie située entre les deux naseaux.

Le canal est le creux de la màchoire inférieure où se trouve logée la langue; les barres sont l'endroit des gencives qui se trouve à chaque extrémité de la màchoire inférieure, et où doit se faire sentir le mors; les dents demandent une description particulière.

### Le Corps.

Le corps comprend la crinière (12), l'encolure (13), le poitrail (17), les ars antérienrs (19), le garrot (14), le dos (30), les reins (31), les côtes (33), le passage des sangles, le rentre (34), les flancs (35), les ars postérieurs, la croupe (32), la queue, les hauchtes (36), les fesses (37), enfin les organes de la génération, soit du mâte, soit de la femelle (38, 39).

L'encolure est la seconde des parties principales de l'avantmain; elle commence à la nuque et finit au garrot. La crinière est formée par les crins qui bordent la crète de l'encolure dans toute sa longueur; le conduit du gosier occupe la partie antérieure de l'encolure; il commence entre les deux os de la ganache, et finit au pottrail.

Le poitrait est la partie antérienre de la poitrine renfermée entre les deux épaules et la partie inférieure de l'encolure.

Le garrot est cette partie saillante placée au bas de la crinière, au-dessus des épaules.

Le dos est la partie supérieure du cheval, depuis le garrot jusqu'aux reins; c'est l'espace que couvre la selle.

Les reins ou rognons sont la partie qui se rapproche le plus de la croupe: les côtes n'ont pas besoin de définition.

Le ventre est la partie opposée au dos : les flancs sont sous les reins, depuis la dernière des fausses côtes jusqu'aux hanches. Les organes génitaux du mâle se trouvent à la partie postérieure et infedieure du ventre, à peu près entre les membres de derrière. C'est aussi à cette place que se trouvent les mamellés, qui sont au nombre de deux.

La groupe est la partie supérieure de l'arrière-main, au-

dessus des hanches.

Les fesses prennent dopuis la naissance de la queue et des-

cendent jusqu'au pli formé par le haut de la jambe.

Les hanches forment les deux côtés de la croupe.

#### Extrémités.

Les extrémités se divisent en antérieures et postérieures, chacune des antérieures comprend l'épaule (16), le bras (20), le coude (18), l'avant-bras, la châtaigne (21), les genoux (22), le canon (23), le boulet (25), le paturon (27), la couronne (28), le sabot (29).

Les épaules forment l'articulation des extrémités de devant avec le corps; elles commencent au garot et finissent au bout de l'avant-bras.

Le bras et l'auant-bras sont la partie du haut du membre qui commence à l'épaule et finit au genou : le coude est l'os du haut de la jambe qui se trouve auprès des côtes. On trouve au-devant et en dedans du bras, une veine très-apparente qui porte le uom d'ars.

La châtaigne est une place dégarnie de poils et recouverte d'une sorte de corne tendre, qui se remarque au-dessus du genou, en dedans, et aux jambes de derrière, au-dessous des jarrets, aussi en dedans.

Le genou est la jointure du milieu de la jambe, qui unit le bras au canon.

Le canon est la seconde moitié de la jambe; il commence au genou et finit au boulet. Derrière cette partie est un tendon en manière de corde, très-apparent, et dont l'état de force et de souplesse contribue beaucoup à la bonté de la jambe.

Le boulet est la jointure du canon avec le paturon; derrière le houlet est une protubérance d'une sorte de corne tendre, connue sous le nom d'ergot; la touffe de poil qui l'entoure s'appelle lo fanon.

Le paturon est l'espace court qui se trouve entre le boulet et la couronne.

La couronne est une rangée de poils qui borde le haut du pied à la naissance du sabot.

Le pied se compose de la muraille, des quartiers, de la pince et des talons; on trouvera d'ailleurs, au chapitre du Ferrage, la description anatomique de cette partie.

La muraille est toute cette portion de corne qui forme le tour du pied; les quartiers sont les deux côtés du sabot, l'un en dedans, l'autre en dehors.

La pince est le bout de la corne qui fórme le devant du pied; le talon est la partie opposée à la pince. En dessous du pied, on trouve la fourchette et la sole.

(Voyez description du pied.)

Chaque extrémité postérieure comprend la cuisse (41), le grasset ou rotule (40), la jambe, le jarret (42); et comma dans les extrémités autérieures, le canon (23), le boulet (25), le paturon (27), la couronne (28), et le sabot (29).

Les cuisses s'étendent depuis les hanches jusqu'aux jambes; elles sont formées du fémur et de très-gros muscles.

Les jambes viennent après les cuisses; elles répondent à l'avant-bres dans les extrémités antérieures; elles ont pour base le tibia et le péroné.

Le grasset est cette partie arrondie qui se remarque à l'articulation de la cuisse avec la jambe, auprès du flanc.

Le jarret est l'articulation qui assemble le bas de la jambe avec le canon de derrière.

#### BEAUTÉS ET DÉFECTUOSITÉS DES PARTIES EXTERNES.

La bonne conformation des diverses parties du cheval n'influe pas moins sur la nature des services que l'on peut attendre de cet utile animal, que sur la beauté de ses formes. L'examen de ses qualités physiques est donc aussi essentiel sous le rapport de l'utilité que sous celui de l'agrément : il n'est pas moins nécessaire de connaître les supercheries que, les maquignons emploient pour déguiser les défauts, mêmeles plus essentiels.

On estimo une téte sèche, dont les veines se laissent apercevoir à travers la peau. Une tête trop volumineuse dépare un cheval et le rend pesant à la main; il en est de même d'une tête trop longue qu'on nomme léte de veitle; une tête trop charnue annonce une prédisposition anx maux d'yeux et à la perte de la vue. Enfin la tête doit être hien attachés, c'est-à-dire parfaitement distincte de l'encolure, et non comme plaquée contre cette partie. Dans ce cas, le cheval' se bride ordinairement hien. On dit qu'il porte au vent lorsqu'il tend le nez, et qu'il s'encapuchonne ou s'arme lorsqu'il rapproche trop le menton du poitrail; l'un ou l'autre de ces défauts est grave, puisqu'il empèche l'action du mors sur les barres.

Les oreilles doivent être bien plantées, petites, droites, peu chargées de poils. Les pointes des oreilles portées en avant annoucent ordinairement de la fierté; une pointe en avant et l'autre en arrière, qu'il y a projet de quelque défense; toutes deux couchées en arrière, de la colère et de la mé-

charteté. On nomme oreillards, les chevaux qui fint les oreilles volumineuses et presque pendantes; c'est un défaut dans les chevaux de luxe; oreilles de cochon, celles qui ont un mouvement de haut en bas et de bas en laut, lorsque l'animal marche. Les maquignons façonnent les oreilles trop longues, ruse qui n'a aucun inconvénient quand l'opération est faite comme if faut. On nomme l'animal morbeaux ou craps, lorsque estre opération n'a pas laissé aux oreilles la longueur qu'elles auraient dù avoir naturellement. Ils partjennent aussi à les rapprocher quand elles s'écartent trop, en faisant une incision à la peatu qui les sépare de la nuque, et en la reconsint; c'est pourquoi il est bon d'examiner eoigneusement cette partie quand l'on souponne quelque manœuvre fraudiesse.

Le toupet sert quelquesois aux maquignons à recouvrir une fistule, une plaie plus ou moins grave; il est bon de s'en assurer avant d'acheter.

La nuque des chevaux communs est sujette à cette tumeur connue scus le nom de taupe; cette maladie est grave, aussi doit-on y faire attention.

Les yeux doivent être grands (les petits sont nommés yeux de cochon), égaux, vifs, clairs et animés; pour les observer plus à l'aise, il faut placer soi-même le cheval au grand jour. mais de manière à ce que les ravons lumineux ne fassent point de reflet sur la vitre : si cette partie n'était pas claire, transparente, et la prunelle nette et sans aucune nébulosité. l'animal pourrait être considéré comme malade, ou ayant une mauvaise vue. Beaucoup de personnes ne connaissent pas d'autre expédient que de passer la main près des yeux d'un cheval ou de leur présenter une paille, pour s'assurer de leur bonté; le maquignon, en pareil cas, ne manque pas de saisir le moment favorable pour piquer légèrement le cheval, ce qui lui fait faire un mouvement de tête d'après lequel bien des chevaux aveugles, ou à peu près, sont journellement achetés pour bons. Le meilleur moyen de n'être pas trompé, est de placer le cheval de manière qu'il présente les yeux au grand jour et la croupe à l'obscurité : si ses yeux sont bons, la prunelle, d'abord resserrée par l'éclat de la lumière, s'élargira à mesure que l'on reculera lentement l'animal vers l'obscurité, et réciproquement se rétrécira lorsque vous le ramènerez vers le grand jour : les yeux dont l'iris est blanc en totalité ou en partie sont dits vairons; il n'est pas plus vrai qu'un cheval vairon est aveugle ou borgne, qu'il ne l'est que sa vue soit meilleure.

Les salières. C'est une erreur de croire que les salières creuses sont toujours un signe de vieilliess du sujet on de celle du père; mais comme cette conformation choque la rue, les maquignons y insuffient de l'air, ce qu'il est facile de reconnaître par la tumeur qui en est le produit, et par la crépitation qui se fait entendre quand on les presse.

La ganache doit être sèche, écartée sans l'être trop, bien creuse, ne présenter ni glandes volumineuses, ni aucun gonflement : leur présence dans l'âge auquel le cheval jetre sa gourme, ferait présumer qu'elle n'a pas encore eu lieu; et ce serait plus tard un signe probable de morve si la partie était adhérente : pour ne pas confondre avec une glande l'os qui sert à attacher la langue, lorsqu'on n'a pas l'habitude de tâter la ganache d'un cheval, il est bon de prendre d'une main la langue de l'animal et de s'assurer ainsi que ce que l'on croit une glande ne suit pas le mouvement de la langue.

L'ouverture de la bouche est très-essentielle à examiner dans un cheval de selle : une bouche trop fendue expose le cavalier à de graves accidents, parce que le mors, au lieu de porter bien exactement sur les harres, se rapproche trop des deuts machellères; si elle est trop petite, le mors un peut appuyer sur l'endroit indiqué qu'en tirant les lèvres en haut, ce qui leur lait faire une grimace désagréable et les meurtrit. On fait cas d'un cheval qui goûte bien le mors et dont la bouche se couvre d'une écume blanche. Il ne faut jamais acheter un cheval de prix sans l'avoir fait débrider, afin de pouvoir examiner sa bouche plus à l'aise.

Les naseaux sont quelquefois le siège de chancres (1) ou d'autres maladies locales, que l'on n'a point à craidne lorsqu'ils sont bien vermeils, convenablement humectés, et qu'il ne s'y fait aucun écoulement surnaturel; des naseaux large et bien ouverts contribuent également à la beauté du cheval, en même temps qu'ils rendent la respiration plus libre. Les maquignous istroduisent assez souvent du poivre ou autres drogues irritantes dans les narines d'aın cheval pour faire croire qu'il se mouche bien, ce que l'on peut soupconner si ce mouvement est trop fréquemment répété. Ils trouvent aussi quelquefois le moyen de faire disparatire les jetages, nème ceux de morves, pour quelques instants, en faisant dans les narines des injections astringentes; c'est un motif de plus pour bien s'assurer qu'il n'y a point de glandes dans les parties de la machoire inférieure.

<sup>(1) 11</sup> ne faut pas confondre avec les chancres l'orifice du caual incrymal, qui s'ouvre dens l'intérieur de la narine.

La lungue doit être assez petite pour être logée en entier dans le canal sans le déborder, saus quoi elle gênerai l'action du mors; si elle est trop longue, elle est sujette à sortir en déhors, ce qui produit un effet rés-désagréable : elle est dite alors pendante; on la nomme serpentine, lersqu'elle sort erentre fréquemment dans la bouche. Il faut, en faisant l'examen de cette partie, pergarder si elle n'aurait pas été raccourcie accidentellement, on entamée dans une plus ou moins grande partie de son épaisseur.

Les barres méritent toute l'attention d'un écuyer, puisque v'est de leur bonne ou mauvaise conformation que dépend en grande partle l'obéissance du cheval : trop charaues, elles rendent presque nulle l'action du mors; trop sèches, au contraire, elles rendraient le chevai sujet à battre à la main. Le marchand qui veut veudre un cheval dont les barres sont trop épaisses, le fait monter avec un simple bridon, afin de pouvoir s'en prendre à la négligence de son palefrenier et au manque d'aides, si l'animal ne sentant pas le mors, vient à s'emporter; il emploie le même moyen envers celui qui est trop sensible, afin qu'il reste plus tranquille.

Une belle encolure est l'une des premières perfections d'un cheval de main: trop allongée ou trop ramassée, elle nuit également à la beauté de l'animal, et donne lieu, dans l'un comme dans l'autre cas, à plusieurs inconvénients graves.

Un garrot sec et saillant dénote que les épaules sont bien libres, et les garantit d'ailleurs des frottements de la selle; trop charnu et trop rond, il serait exposé lui-même à des blessures difficiles à guérir.

Les épaules sont sujettes à trois grands défauts qui nuisent singulièrement à la beauté d'un cheval : à être chargées en chair, serrées ou chevillées. Le cheval chargé d'épaules est lourd, sujet à broncher, peu propre à la selle ; celui dont les épaules sont trop rapprochées n'a pas la liberté nécessaire dans ses mouvements, se coupe, se croise fréquemment; il est plus exposé que tous les autres à tomber : les épaules chevillées restent presque immobiles quand le cheval marche; tous les mouvements paraissent partir alors du bras, au lieu de venir des épaules comme cela doit être. Enfin, les chevaux dont les épaules ne sont pas libres ne rendent en général qu'un mauvais service, surtout pour la selle, et sont promptement ruinés des jambes : il est des claudications qui viennent des épaules; elles sont dites à froid lorsqu'elles font boiter avant l'exercice, et à chaud lorsqu'elles le font après le travail.

Vétérifaire.

Un beau poitrail est large, bien à son aise entre les deux épaules, de manière que les deux jambes de devant ne soient pas trop rapprochées par en haut : on dit alors que le cheval est bien ouvert du devant. Un poitrail trop avancé est un grand défant pour un cheval de selle.

Les jambes (1), pour être bonnes, doivent être d'une hauteur proportionnée à celle de l'auimai: un cheval trop haut sur jambes est ordinairement sans force; s'îl est trop bas, il fatigue beaucoup des épaules, et se trouve souvent blessé au garrot par la selle, défaut assez fréquent clez les juments. Un cheval qui marche bien doit poser le pied à plat (ceux qui posent le talon le premier sont assez souvent des chevaux fourbus : en tout cas, il est toujours hon de s'en méfier] si, au contraire, il est sujet à marcher de la pince, ce qui se reconnaît aisément, soit en le faisant manœuvrer, soit à l'inspection des fers, qui sont alors plus usés dans cette partie, il sera sujet à broncher et dangereux à monter par cette raison.

Rien de ce qui concerne les jambes ne doit être indifférent quand il s'agit de choisir un cheval, quel que soit le service auquel on le destine: il faut donc, après avoir jeté un coup d'œil général sur l'ensemble de cette partie, entrer dans un

examen approfondi de ces divers détails.

If faut, par exemple, que le coude ne soit pas trop serre, ee qui feruit porter les jambes trop en dehors, ni trop ouvert, ce qui les porterait en dedans; que le bras soit large et musculeux, ce qui annonce de la force et de la vigueur; que le genou-soit maigre, large, plat et très-souple; le canon large, uni, un peu aplati; le nerf ou tendon fort, sec, bien détaché du canon: le boudet gros, sec, nerveux, etc.

Un bras grèle et plat est un signe de graude faiblesse; le bras long annonce un cheval propre à la grande fatigue, mais il donne peu de grâce à un cheval de luxe. On dit qu'un cheval est couronné quand il a le genou en partie pelé ou garni de poils blancs, signes qui annoucent souvent que ses jambes sont usées et qu'il est sujet à tomber sur les genoux. On doit aussi craindre beaucoup d'un cheval dont les jambes piient sous lui, ou tremblent après quelques instants de marche.

On doit passer avec soin la main le long des jambes du

<sup>(</sup>t) C'est une faute de désigner sies les membres antérieurs; mais l'habitude, l'usage, dans le langage vétérinaire, est de désigner ainsi et les membres postérieurs et les membres antérieurs. On dit tens les jours les jambes de devant, let jumbes de derrière.

cheval que l'on examine, afin de s'assurer que le canon ne présente aucune de ces grosseurs connues sous le nom de suros, fusées, osselets; que le tendon est bon, qu'il n'offre ni engorgement, ni aucune autre défectuosité; que le boulet n'est pas couronné, c'est-à-dire entouré d'une espèce de cercle salllant, ce qui dénoterait encore un cheval usé des jambes. C'est encore un grand défaut pour un cheval, que d'avoir les jambes raides; aussi le maquignon ne manque pas, en pareil cas, d'échauffer un peu l'animal pour lui délier les jambes, avant de le présenter à l'acheteur; mais il suffit de le faire reposer quelque temps pour découvrir la fourterie.

L'ensemble du pied doit être proportionné à la taille du cheval : les grands pieds sont sujets à se déferrer; les petis, à être encastelés on douloureux. La corne du sabot doit être de préférence noire ou brune, unie, luisante; ne présenter ni inégalités, ni fentes, mi gerçures. Les maquignons s'entendent assez bien à cacher ces défauls si l'on n'y prend garde. Le sabot lui-même doit être arrondi en avan, un peu plus large

du bas que du haut.

La sole doit être forte; la corne qui la compose, ainsi que celle de la fourchette, liante, sans être ni trop molio ni trop séche. On nomme pied comble, celui dont la sole forme une convexité; pied pial, celui dont les quartiers sont trop écartés, et la sole au niveau du bord inférieur de la muraille; et pied encastelé, celui dont les quartiers sont au contraire trop rapprochés. Les chevaux qui se trouvent dans le premier cas ne peuvent marcher sur le pavé sans éprouver, par suite de la compression de la sole, une douleur plus ou moins vive. Les pieds plats ont en général les quartiers et les talons faibles, et sont sujets à boîter. Le même effet résulte de la compression de l'os du petit pied dans ceux qui sont encastelés; ce vice de conformation donne encore lieu aux bleimes et seimes.

La conformation du corps contribue encore beaucoup à la bonté comme à la beauté d'un cheval. Il faut commencer d'abord par promener plusieurs fois la main le long de l'épine du dos, depuis le garrot jusqu'à la croupe, en la tâtant alternativement, pour voir s'il n'y a pas quelque partie faible ou douloureuse. Un léger sillon accompagnant l'épine du dos dans toute sa longueur, est regardé comme un signe de vigueur.

Le dos doit être en général large, uni, courbé en arc du garrot à la croupe. On dit qu'un cheval est ensellé, lorsque cette courbure est trop profonde, disposition qui offre plus d'un inconvénient, notamment celui d'ôter boancoup de la force et de rendre le cheval difficile à seller. On nomme dos de mulet celui qui est voîté en contre-haut; cette conformation annonce la force, en même temps que des réactions dures. Enfin, la partie des reins en particulier est sujette à diverses maladies et défectiosités, que les maquignons tàchent de cacher du mieux qu'ils peuvent quand on n'y prendgarde.

Le ventre doit être arrondi, ni trop plein ni flasque: cependant, un gros ventre, loin d'être un défart dans un cheval de fatigue, annonce qu'il se nourrit bien et qu'il est fort, mais paresseux. Les ventres de lévrier ont ordinairement beaucoup de feu, mais ils mangent peu: ce sont de joils, chevaux de main. On remarque que ceux qui ont le ventre plus gros que leur 'aille ne le comporte, ou ventre de vache, sont disposés à devenir poussits.

Les flancs ne doivent être ni trop pleins ni trop affaissés. Lorsqu'on les voit agités d'an mouvement plus fort et moins régulier qu'à l'ordinaire, le cheval étant en repos, en peut craindre qu'il soit poussif où affecté de maladie de poirtine,

Une croupe large et pleine est un signe de vigueur enmême lemps qu'une beauté : la croupe étroite et pointue se nomme croupe de mulet; elle nuit beaucoup à la beauté des hanches, elle est dite avalée lorsqu'elle descend trop brusquement.

Les cuisses et les fesses doivent être bien ouvertes du dedans, charnues et musculeuses. On dit qu'un cheval est mat gigotté quand il a les fesses trop serrées.

La queue doit être placée à la naissance des fesses. On dit qu'une queue trop basse annonce la fabilesse. Le tronçou en doit être rond, fort, bien fourni de crins. Toutes les fois que l'on examine un cheval, il faut regarder s'il n'a pas quelque plaie sous la queue, et porter cet examen jusqu'à la marge de l'anus, cette partie étant sujette à plusieurs maladies locales.

Les jarrets sont exposés à plusieurs défauts essentiels, nocause presque toujours de la faiblesse dans cette partie; ou à être tournés trop en dehors, ce qui ôte à l'animal beaucoup d'assurance dans les hanches. De bons jarrets doivent être grands, larges, secs et nerveux: les jarrets grêles et minces sont presque toujours faibles; les jarrets grasont très-exposés aux engorgements, courbes, vessigons et plusieurs autres maladies locales. Comme plusieurs de ces affections disparaissent momentamément par l'exercice, les maquignous ne manquent pas de faire trotter le cheval qui en est atteint avant de le présenter à l'acheteur; mais il suffit de lui rafratchir un peu les jambes ou de le laisser reposer quelques instants, pour savoir à quoi s'en tenir. Il est cependant plusieurs de ces défectuosités qui ne paraissent qu'après queiques jours de repos. Les autres parties des jambes de derrière doivent avoir les mêmes qualités que celles de devant. Après la visite des diverses parties du cheval, que l'on termine ordinairement par l'examen des bourses, du fourreau et du vagin, qui peuvent être le siège de divers engorgements, de chancres et de fics, il convient de jeter un coup d'œil sur l'ensemble de l'animal, pour en reconnaître les proportions et les aplombs (1).

#### DE LA TAILLE ET DES PRINCIPALES PROPORTIONS DU CHEVAL.

Les proportions s'entendent des rapports des diverses parties du corps du cheval les unes avec les autres. Leur rocherche a pour objet non seulement de reconnaître et de constater la beauté du cheval, mais encore de s'assurer si la structure de son corps comporte les conditions générales de solidité et de résistance nécessaires aux efforts de différents genres auxquels cet animal est exposé. Plusieurs auteurs out

(1) Larique l'en veut acheter nu cheral, il ue suffit pes de l'examiner au repor, il fout encore le voir dans l'exarcice : c'est surtont dans est examen qu'une langue labitude est d'anne grande ressource: le pas, le trat et le golop sout les allures naturelles du cheral.

Le pas doit être idgeller, fronc, et faire entendre quatre bottues distinctes et à égalent distances, autrement il 3 parait elassication, cé dont ou s'opererra lien plus facilement au trot, qui doit être ferme et prompt; le jeu des membres doit être libre, auns que pour cela lus bonts levés trap baut, co qui consilonearit ann ruins prochaise; il se doit polary avoir de bercament; le terrain doit étre mémbres également; l'acimal doit trotter devant loi, sans forçer, s'entre-ailler al billander; enfin il faux qu'il y sit de la l'égèraté daus la marche, et que lo derrière chase le devant reve franchies. Lorsque ces conditions sont remplies, on peut être à jeu près sir que le galop aura lieu arrea sisance, vigueur, oilédité et soupleur, qualités escutielles, surtout pour le cheral de selle. Au rets, quand même un jeuns animal a'exécuternit point cette ailler avec toute l'bisance que l'on désirerait, il ne faudrait pus pour cela la rejeter, mais le dresser au madge.

Il n'est point non plus burs de propos de voir si le cheval recale bien; la difficulté no l'impossibilité où sont quehques-uns d'exécuter co mouvement, est un grand défant. (Voyez l'article Allures.) assigné des proportions fixes pour le cheval; quelques autres, qui en out admis la nécessité, ont négligé de les déterminer. Quelques écuyers ont proposé, pour type proportionnel, le cheval d'escadron ou le 'cheval de manège; d'autres voudraient, soit le cheval d'Espagne, soit celui de l'Augleterre ou de l'Arabie: système vicieux, dès qu'il s'agit du cheval en général. Bourgetat seul, en fixant les proportions, en établit d'applicables à tous les chevaux, à ceux de toutes les contrées, de loutes les tailles et de tous les genres de service.

La longueur de la tête est la mesure que l'on prend pour point de comparaison des autres dimensions. Dans un cheval bien conformé, cette longueur égale celle de l'encolure, la hauteur des épaules, l'épaisseur et la largeur du corps: cette même lougueur, moins la fente de la bouche, la longueur, la largeur et la hauteur de la croupe, la longueur latérale des jambes postérieures, la hauteur perpendiculaire de l'articulation du tibia à terre, et la distance du sommet du garrot à l'insertion de l'encolure dans le poitrail. Deux tiers de la longueur de la tête égalent la largeur du poitrail; un tiers de la longueur est égal à la largeur de la tête et la largeur latérale de l'avant-bras. Les deux neuvièmes de la tête entière donnent l'élévation perpendiculaire de la pointe du coude audessus du niveau de la pointe du sternum, la hauteur du milieu de la courbure du dos au niveau de la pointe du garrot, la largeur latérale des jambes postérieures, la distance des avant-bras d'un ars à l'autre : un sixième de la longueur de la tête égale l'épaisseur de l'avant-bras, le diamètre de la couronne des pieds de devant, la largeur de la couronne et des boulets des pieds de derrière, celle des genoux, l'épaisseur des jarrets. Un douzième donne l'épaisseur du canon de devant : la distance du coude au pli du genou égale celle de ce pli à terre, celle de la rotule au pli du jarret, et celle de ce pli à la couronne. Le sixième égale la largeur du canon de l'avant-main vu latéralement, et celle du boulet vu de face. Le tiers de cette mesure est à peu près la largeur du jarret; le quart, la longueur et la largeur du genou.

L'intervalle des yeux, d'un grand angle à l'autre, égale la largeur latérale de la jambe de derrière; la moitié de cette mesure, la largeur latérale du canon de derrière, la largeur latérale des boulets de devant; eufin, la différence de hauteur de la croupe relativement au sommet du garot. Trois longueurs de tête égalent la hauteur totale du cheval, du toupet à la terre; deux longueurs et demie, ectte hauteur prise du sommet au garrot, la longueur du corps de la pointe du

bras à celle de la fesse.

Il ne faut pas croire cependant que ces proportions soient toujours exactes, ni que leur appréciation soit purement oiseuse : le fait est qu'elles influent beaucoup sur la bonté de l'animal. La longueur excessive de la tête ou de l'encolure a fort mauvaise grace, rend en outre le cheval lourd à la main. et le fait porter bas. Celui dont le corps est trop court, a les mouvements rudes, les reins raides, le trot pen allongé, la bouche ordinairement dure, et tourne difficilement. Quand. au contraire, le corps est trop long, les reins sont faibles, le cheval ensellé, le bercement très-prononcé, les efforts de reins fréquents. Le cheval bas sur son devant, surchargé par la chasse du train de derrière, ne peut se détacher du terrain, butte facilement, fatigue la main du cavalier sans cesse obligé de le soutenir, et le met à chaque instant en péril de tember. Si le train de devant est plus haut que celui de derrière, le cheval trotte sous lui, fait peu de chemin: la trop grande facilité qu'il a à enlever le train de devaut, taudis que celui de derriere a de la peine à quitter le terrain. l'oblige à se défendre, à se cabrer, et le rend sujet à tomber à la renverse. Les jambes trop chargées ou trop grêles ont aussi de nombreux inconvénients.

Tels sont les principaux rapports qui devient exister entre les proportions d'un cheval bien conformé. On ne peut pas espèrer, sans doute, de les trouver tous réunis chez le même individu; mais quand on rencontre, sinon la totalité, au moins les plus essentiels de ces rapports, il est rare que le cheval ne joigne pas la bonté à la beauté. Un peu d'habitude suffit bour mesurer les pronocritons à vue d'œil sans le secours

d'instrument.

Co n'est pas asser qu'un cheval soit beau et bien fait, it faut eucore qu'i soit d'une taille qui le rende propre au service auquel on le destine, et que les proportions respectives des diverses parties de son corps soient en rapport avec as taille, sans quoi on ne nourra trouver dans ses mouvements

l'harmonie et l'aplomb qu'ils doivent avoir.

Un cheval de selle ordinaire doit avoir 1 mètre 49 à 1 mètre 51 centimètres, mesurés perpeudicul: rement de la pointe du garrot à terre: les chevaux de troupe doivent avoir environ 19 centimètres dans les hussardes; 22 à 24 centimètres dans les dragons; 27 à 29 centimètres dans la grosse cavalorie; ceux de carrosse, de cette dernière taille à 1 mètre 70 ou 1 mètre 73 centimètres. On tient peu de compte de la longueur; cependant, il faut qu'elle soit en rapport avec les autres dimensions, et que la longueur de la selle remplisse la courbure du dos, La jument doit être un pou plus longue que le cheval.

#### DES APLOMBS DU CHEVAL.

On dit qu'un cheval a ses aplombs réguliers quand les rayons de ses membres ont une direction telle que, placés de la manière la plus favorable au support de l'animal en état d'immobilité, ils soient aussi le mieux préparés à opérer son transport par la répartition la plus égale possible de la masse sur eux. Les aplombs importent essentiellement à la sûreté ainsi qu'à la durée de service du cheval, dont les extrémités sont la base fondamentale.

Le cheval étant placé ou rassemblé, si l'on voit les membres de profil, une verticale supposée tomber de la pointe de l'épaule à terre, répondra directement à l'extrémité de la pince. Une seconde ligne verticale, tirée de la sommité du garrot à terre, passera sur la pointe du coude; tandis qu'une troisième verticale, conduite du tiers postérieur de la sommité de l'avant-bras au sol, partagera également la largeur du canon, le boulet y compris jusqu'au paturon.

Une verticale abaissée sur la terre depuis le grasset, ré-

pondra précisément à la pince.

Si l'on examine les membres de face, on verra que, quoique le contour ou la partie latérale externe des avant-bras
rentre plus en dedans à mesure qu'is descendent près
du genou, le contour intérieur ne se rapproche pas de cette
même partie latérale. Une verticale menée de leur portion
la plus étroite jusqu'au sol, diviserait également la largeur
de toutes les pièces formant le reste de ces extrémités. Pour
ce qui concerne les membres postérieurs, on voit: 1º que le
contour extérieur des jambes reutre plus en dedans à mesure
qu'elles approchent des jarrets, que celui des avant-bras à
mesure qu'ils atteignent les genoux; 2º que leur contour intérieur tombe presque verticalement; 3º qu'une verticale qui
les conduit du milieu de la largeur du jarret sur le sol, partagerait également la largeur de toutes les parties qui les
composent.

Ces directions ne sont que trop souvent interverties, soit dans la totalité du membre, soit dans quelques-unes de ses portions; elles constituent des défauts d'aplomb, et de fausses directions des membres, qui font que le clieval peut être sous lui, campé, bas jointé, droit jointé, brassicourt, genou reux, trop ouvert, serré du devant ou derrière, panard, cagneux, genou de bœuf, clos du derrière, etc. Ils nuisent plus ou moins à la solidité et à la durée du cheval. Des dessins représentant ces divers défauts, pouvant les mieux faire

connaître que les meilleures descriptions, nous renveyons la lecteur à la planche deuxième.

#### DES ALLURES NATURELLES ET DÉFECTUEUSES.

On entend par le mot allures, les divers mouvements des membres qu'un cheval exécute en marchant. On peut les distinguer en naturelles ou artificielles, et les premières en vraies et défectueuses.

Les allures vraies sont : le pas, le trot et le galop ; les dé-

fectueuses sont : l'amble, l'entre-pas et l'aubin,

Le pas est l'allure la plus posée, la plus grave; celle qui permet le plus au cheval de se montrer avec grâce, et qui donne en même temps plus de facilité pour découvrir ses défauts.

Dans ce mouvement, qui s'exécute avec lenteur et mesure, le cheval lève une des jambes de devant, que suit immédiatement la jumbe de derrière du côté opposé; les deux autres partent à leur tour, dés que les premières possert à terre, en sorte que l'on, peut remarquer quatre temps dans le pas, séparés par des intervalles presque imperceptibles. Quand on examine la marche d'un cheval au pas, il faut le faire venir droit à soi, et observer attentivement s'il lève les jambes avec assurance et facilité sans se croiser; lorsqu'il lève la jambe très-baut, marche avec crainte et paraît prêter l'oreille, c'est un signe presque certain qu'il est aveugle.

Le îrot se fait par le même mouvement de jambes que lepas, avec exte différence que les deux jambes opposées se lèvent au même instant, ce qui fait que le trot n'a que deux temps au lieu de quatre; une autre différeace plus essentielle, c'est que le mouvement du trot est plus précipité, plusprompt et moins terre-à-terre que le pas; il a, si l'on peut ledire, quelque chose de désuni qui fatigue boaucoup les per-

sonnes qui n'en ont pas l'habitude.

Un bon cheval doit trotter avec assurance sans bercen les reins à droite et à gauche; mouvoir ses membres avec force, aisance et liberté; porter la tête haute et droite. Ceux qui ne trottent pas franchement, qui bercent les reins ou précipitent trop leurs mouvements, sont d'un mauvais usage.

Le galop est un saut en deux temps, dans lequel les deux jambes de devant se lèvent ensemble et sont suivies immédiatement par celles de dørrière: en sorte que pendant un instant, très-court à la vérilé, les quatre jambes se trouvent en l'air. Un chevat galope de la main droite, ou sur le piad

droit, lorsque c'est la jambe de ce côté qui entame le chemin et avance la première; et de la main gauche ou sur le pied gauche, dans le cas contraire : dans le premier cas, les deux jambes de devant étant levées, la droite est posée à terre un peu plus loin que la gauche, et la jambe droite de derrière suit le même mouvement; dans le second cas, au contraire, ce sont les deux jambes gauches qui avancent davantage. Le galop est une sorte d'allure forcée, moins souvent usitée que les deux précédentes; mais comme elle est très-essentielle dans un cheval de guerre ou de chasse, on ne deit pas acheter un cheval destiné à l'un ou à l'autre de ces usages sans s'assurer qu'il galope juste, que son départ est franc, et ses mouvements bien cadencés, ce qui prouve qu'il a les reins bons et les jarrets forts. Les chevaux qui galopent le cul haut, c'est-à-dire la croupe plus élevée que l'arrière-main. ont d'ordinaire les hanches très-faibles.

L'amble est une allure encore plus terre-à-terre que le pas, mais beaucoup plus allongée, dans laquelle les deux jambes d'un même côté partent ensemble et se posent en même temps; celles de l'autre côté exécutent à leur tour le même mouvement. Cette allure ne peut se soutenir que sur les terrains plats, doux et unis; c'est pourquoi les chevaux d'amble sont moins communs en France qu'en Angleterre. Mais, en général, l'amble étant le résultat d'un état de faiblesse habituelle des hanches, ces chevaux ne durent pas longtemps. Du reste, un bon cheval d'amble marche les hanches basses et pliées, et fait beaucoup de chemin en peu de temps. Les jeunes poulains et les vieux chevaux ruinés prennent assez souvent cette allure. Dans quelques parties de la Normandie et de la Bretagne, on dresse les chevaux à cette allure, en leur entravant les jambes par bipède latéral, et les obligeant à marcher ainsi.

 L'entre-pas ou traquenard est une sorte de tricotement de jambe, vite et suivi, qui tient un peu de l'amble et du pas, et qu'adoptent d'ordinaire les chevaux faibles de reins, ceux qui commencent à avoir les jambes usées, et enfin les chevaux de charge oui n'ont plus la force de trotter.

L'aubin est une allure très-défectueuse, dans laquelle un cheval faible de hanclus et ruiné du train de derrière galope des jambes de devant, tandis que celles de derrière vont l'amble ou le trot. C'est l'allure de la plupart des chevaux de poste et de tous ceux qui sont très-fatigués.

Les allures artificielles sout des modifications des naturelles, imaginées par l'art pour faire briller la grâce d'un cheval et l'adresse de l'écuyer qui le monte, Elles se divisent en

airs has, c'est-à-dire dans lesquels le cheval manie près de terre, et en airs relevés: les uns et les autres appartenant spécialement à l'art du manège, il en sera question dans la troisième partie de ce Manyel.

### DES DIFFÉRENTS POILS ET DES MARQUES PARTICULIÈRES.

On se sert de la dénomination de poil ou de robe, pour désigner la couleur d'un cheval; ainsi, l'on dit qu'il est de tel poil, de telle robe, au lieu de dire qu'il est de telle couleur. On appelle zains les chevaux dont le poil n'offre qu'une seule et même couleur sans le moindre mélange; les autres sont rubicans.

Les nuances de poil les plus ordinaires sont : Le noir franc, le mal teint.

Le noir jais ou jayet,

Le blanc proprement dit, le blanc mat et l'argenté.

La soupe de lait, ou blanc tirant sur le jaune.

L'isabelle est un poil tirant beaucoup sur le jaune; on reconnaît le clair, le doré et le foncé, qui constituent autant de nuances différentes; les chevaux de cette couleur ont fréquemment la crinière noire et des marques du même ton.

Le café au lait ou tourterelle.

Le fauve ou louvet est un mélange d'isabelle clair et foncé, ordinairement accompagné d'une raie noire le long du dos; il en est à peu près de même du poil de cerf, si ce n'est qu'il est d'un fauve plus foncé.

La pie noir, bai, alezan, etc., est un fond blanc, parsemé de grandes plaques de l'une ou de l'autre de ces couleurs.

Le bai brun est un brun tirant sur le noir : les chevaux de cette robe, qui ont le bas des jambes, le nez ou le chanfrein d'une couleur rousse éclatante, sont marqués de feu, et fesses lavées si la nuance est comme éteinte et blanchâtre.

Le bai miroité est un poil bai parsemé de taches ondulées et luisantes.

Il y a encore le bai châtain, le doré, le clair, etc.

L'alezan ou alzan est une sórte de hái dont les extrémités ne sont pas noires. On nomme alezan brûlé, le plus foncé; alezan clair ou doré, le moins foncé de tous; il approche du blond : les chevaux alezans ont souvent la queue et la crimière blanches; ce sont ceux-la qui sont dits poil de rache.

Le gris offre un grand nombre de variétés qui constituent autant de robes différentes.

Le gris de souris n'a pas besoin de définition; il est très-

beau, surtout lorsqu'il est accompagné de raies ou de marques noires.

Le pommelé est parsemé de taches d'un gris de divers

tons: ce poil est très-estimé.

Le gris tisonné ou tigré est parsemé de grandes taches noires, particulièrement sur la croupe; le truité est un poil assez commun, dont le fond est blanc parsemé de petites tarhes alezanes; le moucheté est celui dont les taches sont noires.

Le gris étourneau est un fond noir, mélangé de quelques

poils blanes.

Le grisatre est un mélange de poils noirs et blancs. On fait cas des chevaux de cette robe qui ont les crins tout blancs. Le gris argenté est un fond blanc très-luisant, et mélangé

de fort peu de noir.

Le gris porcelaine est un gris mêlé, parsemé de taches ardoisées, semblables à celles que l'on remarque quelquefois sur les porcelaines, et très-luisant. Les chevaux de cette robe sont rares et estimés:

Le rouan est formé d'un mélange de blanc, de noir et de bai; le rouan vineux est celui ou prédomine le bai, et le

fonce celui où prédomine le noir.

L'auber est un mélange de blanc et d'alezan; on le nomme aussi fleur de pécher, parce qu'il ressemble à cette fleur.

Oufre les varietés que présente la couleur dominante de leur robe, les chevaux sont sujets à porter sur diverses parties du corps des marques formées par des poils d'une couleur différente, marques auxquelles on donne des noms particuliers:

L'étoile ou pelote est une tache blanche placée sur le front,

au-dessus des yeux.
L'épi est une sorte de toupet de polls rebroussés à contre-

sens, qui peut se trouver sur diverses parties du corps. On nomme épée romaine une marque de cette sorte, très-allongée, que l'on remarque quelquefois le long de l'encolure, tantôt des deux côtés, tantôt d'un seul.

La balsane est une marque blanche dans une portion plus

ou moins étendue de la jambe.

Le chanfrein est une grande plaque blanche qui occupe toute cette partie de la tête, c'estè-àrie le dessus de la màchoire supérieure depuis les yeux jusque sur le nez. On dit que le cheval boit dans son blanc, lorsque cette marque descend jusqu'au bout de la lèvre. Le coup de lance est une cavité sans cicatrice, qui se trouve sur les parties latérales de l'encolure.

On nomme taches de ladre les portions de peau ayant une teinte rosée, qui sont recouvertes d'une espèce de duvet court; ces taches se remarquent particulièrement au pourtour des ouvertures naturelles.

La beauté d'un cheval dépend beaucoup de la nature de sa robe : li n'en est pas de même de la bonté, malgré l'opinion de beaucoup de personnes qui croient pouvoir juger de la pureté des races et dis degré de vigueur par la couleur du poil ou les marques particulières; mais on peut supposer avec probabilité qu'un chevat souffre lorsqu'il n'a pas le poil frais, c'est-à-dire uni et luisant. On peut dire cependant avec vérité que les robes foncées sont très-souvent compagnes d'une constitution robuste et de beaucoup de vigueur, tandis que c'est le contraire pour les nuances claires.

#### DES CHEVAUX VICIEUX.

L'étude du caractère des chevaux est pour le moins aussi utile que l'examen de leurs formes extérieures, car un cheval de chétive apparence pourra bien être d'un trés-bon service, tandis qu'un cheval de très-grand prix n'en peut quelquefois rendre aucun s'il a dans le caractère des défauts essentiels que l'on ne sache pas corriger.

De même qu'un sayê instituteur parvient, à force de patience, à maltriser l'écolier le plus indocile, de même aussi n'est-il point de cheval, tel vicienx qu'il soit, dont un habile écuyer ne puisse venir à bout. Mais il faut pour cela ette homme de cheval, c'est-à-dire connatire à fond les mœurs, le caractère, l'instinct de cet animal; car un homme étrager à cette connaissance, loin de réussir à corriger le cheval le moins vicieux, finira par faire une rosse d'un cheval excellent

Les défauts les plus ordinaires du cheval sont d'être paresseux, làche, timide, colère, impatient, malin, ombrageux, rétif, ramingue, vicieux, etc.

La paresse provient souvent d'une constitution faible et moile, mais de grands coups de chambrière parvienuent quelquefois à la dissiper. Les chevaux paresseux sont en général mélancoliques.

La timidité exige beaucoup de douceur de la part de l'écuyer.

La polironnerie rend un cheval peu propre au manège et encore moins à la guerre; ce défaut cède ordinairement aux moyens conseillés contre la paresse. Quant aux chevaux na-

Vétérinaire.

turellement laches, il est rare que l'on parvienne jamais à en tirer aucun parti.

L'impatience rend le cheval ardent, fougueux, prêt à tout entreprendre : ceux de ce caractère sont difficiles à manier; mais avec de la douceur et beauçoup de patience, on parvient à les maîtriser et à en faire de très-bons chevaux. Il ne faut ni les brusquer ni les contrairer.

Le cheval colère s'offense de la moindre correction, et en conserve la rancune pendant longtemps. Il veut être conduit avec ménagement, mais avec fermeté, car si on lui cède et qu'il sente qu'on le craint, il deviendra intraitable.

Le cheval ombrageux est d'autant plus dangereux, qu'il fait des pirnuettes et sauts de côté au moment où l'on s'y attend le moins. Il ne faut pas, brusquer ces sortes de chevaux, mais les caresser, les flatter de la main en les rapprochant doucement de l'objet qui les effarouche: les chevaux que l'on brutalise sont pour la plupart ombrageux.

Le cheval main est traitre et rusé. Souvent il est trèsdocile en apparence; mais lorsqu'il n'a plus la crainte du châtiment, il se révoite et se défend avec opiniatreté: on voit des chevaux de cette sorte retenir leurs forces et refuser le service par pure mauvaise volonté. Ce défaut demande de vigoureuses corrections et des services compliqués qui, forçant le cheval à prêter sans cesse attention, ne lui laissent pas le temps de combiner ses malices.

Le cheval rétif s'obstine à ne pas bouger de place quand il est dans ses moments de caprice, et n'obét ni à la bride ni aux àperous. C'est ic qu'il fant redoubler de patience et de fermeté : ce vice est très-fréquent chez les chevaux à qui l'on a passé trop de fantaisies, ou qui ont été battus sans raison ni discernement.

Le cheval vicieux p'a ancun attachement pour celui qui le soigne, rue et mord toutes les fois qu'il en trouve l'occasion. Ce n'est qu'avec beaucoup de peine et avec des punitions appliquées à propos, qu'on parvient quelquefois à corriger les chevaux vicieux; du reste, ce défant est souvent le résultat des mauvais traitements plus que l'effet d'un caractère naturellement mauvais.

On ne saurait trop rappeler aux amateurs et propriétaires de chevaux, que l'éducation de ce précieux animal demande beaucoup de douceur, de patience, d'habitude, mais en même temps de fermeté; qu'un cheval a assez d'intelligence pour conserver le souvenir des bons comme des mauvais

traitements; qu'une punition injuste, trop sévère, ou appliquée mal à propos, produit un effet tout différent de celui qu'on en attend; eufin, que les meilleurs chevanx se perdent promptement, et que ceux qui sont naturellement vicieux le deviennent davantage s'ils sont brutalisés, forcés de travail, ou confiés à des gens incapables de les gouverper.

## CHAPITRE II.

## Conformation organique du cheval.

### DE L'ANATOMIE ET DE LA PHYSIOLOGIE.

On ne peut bien distinguer les heautés et les imperfections extérieures du cheval; on ne peut bien connaître les causes qui peuvent influer d'une manière quelconque sur la santé de cet animal et sur les services que l'on en retire, si l'on possède des notions d'anatomie et de physiologie.

L'anatomie est l'étude particulière des parties qui composent la machine animale : elle traite de leur structure, leur forme, leur situation, leurs usages, leurs rapports respectifs. La physiologie considère ces mêmes parties en action : elle recherche les causes des phénomènes de la vie, explique les lois en vertu desquelles ils s'exécutent, et décrit ces mêmes phénomènes.

Tous les animaux se composent de parties dures, de parties molles ot de liquides. Les premiers sont: les os, les cartilages et la corne; les secondes comprennent la peau, le itsu celtulaire, les membranes, les muscles, les vaisseaux, les nerfs, les glandes et les viscères; les liquides sont : le sang, la lymphe, le chyle, la bile, le lait, la senence, l'urine, l'ilmeure de la transpiration, et quelque sumeurs particulières qui jouent un rôle moins important. La totalité de ces liquides forment environ les luit neuvièmes de la masse; mais cette proportion, plus grande encore dans l'enfance, déroit en avançant vers la vieillesse.

On donne le nom de fbre à la partie la plus déliée des solldes : ce sont ces fibres élémentaires qui, réunies et agglomérées en forme de faisceaux plus ou moins serrés, composent, par la variété de leur arrangement, de leurs disposiions, de leur consistance, les divers tissus qui entrent dans la comostitue de la machine animale.

L'anatomie se divise en plusieurs branches principales, qui sont : l'ostéologie, ou l'étude des os; la myologie, ou

l'étude des muscles; la névrologie, ou l'étude des nerfs; l'angiologie, ou l'étude des vaisseaux; la splanchnologie, ou l'étude des viscères; l'adénologie, ou l'étude des glandes; l'hygrologie, cu l'étude des liquides, etc., etc.

Les os forment' la charpente de la machine animale : ils en sont les leviers et les poulles, outre qu'ils servent de support et de point d'appui à toutes les autres parties; rougeàtres et mous dans l'enfance, blancs et solides chez l'adulte,

ils deviennent secs et cassants dans la vieillesse.

Les muscles complètent l'ensemble de l'apparell locomoteur; ce sont les cordes et ressorts qui meuvent les leviers, et par suite toute la mactine. Conchés autour des os, et inégalement répartis dans les diverses parties du corps, ils en déterminent les contours, les formes variées, et complètent

avec la charpente ossense les grandes cavités.

Les vaisseaux, les nerfs et les glandes, quolque jouant aussi un grand rôle dans l'économie animale, frappent moins l'attention, parce qu'ils sont moins apparents que les autres parties. Les vaisseaux sont des canaux qui reçoivent et distribuent le sang et les autres fluides. Les nerfs sont des cordons blanchâtres qui portent dans toutes les parties du corps la faculté a sentir. Les glandes sont des organes particuliers plus ou moins volumineux, composés de vaisseaux et de nerfs entre-lacés et pelotonnés sur eux mémes, qui se trouvent répandus soit dans les grandes cavités, soit sous la peau, et dans le voisinage des articulations.

Leur principal usage est de séparer du sang certaines humeurs qui, après avoir été élaborées dans ces organes, doirent être répandues dans la circulation, ou rejetées au dehors par les voies naturelles. Lorsque l'émission de ces humeurs est ralentie par une cause quelconque, elles séjou-nent dans les glandes et y occasionnent des engorgements plus ou moins rebelles, ainsi qu'on le remarque dans une foule de maladies.

Les glandes principales sont : la lacrymule, les salivaires, le foie, le paneróas, les reins, les testicules, les mamelles. On désigne plus spécialement sous le nom de folicules, des petits corps glandulaires répandus en grand nombre dans la peau, les membranes, et préposès à la séretion des himmeurs destinées à lubréfier ces surfaces; et sous celui de ganglions, une sorte de noyaux glanduleux flottant sous la peau, spécialement formés par les ramuscules lymphatiques, auxquels ils serrent de point de reunion. On les trouve en grand nombre le long du cou, dans le voisinage de la tête, entre les branches de la màchoire postérieure, dans la région du gosier, dans le pli des principales articulations, aux aines, aux ars, dans le pli des principales articulations, aux aines, aux ars, dans le

mésentère, le médiastin, le voisinage des bronches, etc., etc.; ils s'engorgent dans la morve, le farcin, la gourme, certaines affections catarrhales, et acquièrent parfois un volume extraordinaire.

Les viscères sont des appareils compliqués renfermés dans les grandes cavités, la tête, la poitrine, le ventre ou l'abdomen, et chargés d'exécuter les grandes fonctions de la vie.

Après les viscères viennent plusieurs organes secondaires, qui sont le siège d'autant de sens particuliers, ce sent: l'œil, organe de la vue; la bouche, organe du goût; l'orcille, organe

de l'ouïe : et la peau, organe du toucher.

Les liquides sont très-nombreux, et leurs usages multipliés. Les uns, tels que le sang et la lymphe, servent à alimenter la circulation, à entretenir la chaleur et la vie; d'autres, tels que le chyle, sont préposés à réparer les pertes de ceux-la; d'autres, tels que la salive, la bile, le sue pancréatique, servent à ramollir, délayer et dissoudre les substances alimentaires; d'autres, tels que l'urine et l'humeur de la transpiration, rejettent au dehors les humeurs lautiles ou muisibles; d'autres servent à entretenir la souplesse des surfaces qu'ils baigend, comme l'humeur des membranes séreuses, ou à les garantir du contact des corps étrangers, comme l'humeur qui lubréfie les muqueuses de l'appareil respiratoire et des intestins.

Les diverses parties énumérées ci-dessus forment plusieurs groupes principaux qui composent autant d'organes ou appareils chargés de fonctions propres à chacun d'eux. Les fonctions se rapportent à trois chefs principaux 1: les fonctions de relations; 2º les fonctions mutritives; 3º enfin les fonctions genératrices: Dans la première série, on range les sensations internes et externes, la voix, la prosopose et les mouvements de locomotion. Parmi les fonctions nutritives, se trouvent la digestion, la respiration, la circulation, les servitons, la nutrition et l'absorption. Les fonctions genératices comprenent cinq grandes opérations, qui sont : la co-pulation, la fécoudation, la gestation, le part et la lactation. L'essemble de ces diverses fonctions constitue la viè, et les dérangements que l'une ou plusieurs peuvent éprouver, constituent la malaide.

Telles sont, en peu de mots, les principales généralités de l'anatomie et de la physiologie. Une étude détaillée de ces sécuces sortirait entièrement du catre d'un livre plus spécialement destiné aux amateurs et propriétaires de chevaux, qu'aux élèves d'hippiatrique; mais une courte description des organes chargés des fouctions animales les plus importantes

ne sera pas inutile pour compléter l'ensemble des connaissances nécessaires à un homme de cheval.

#### ORGANES DE LA LOCOMOTION.

Ce premier appareil se compose de deux genres de parties très-différentes; les unes, dures, sont les organes passifs de la locomotion, et forment la squelétologie; les autres, molles et agents essentiels de la fonction, constituent la myologie.

# De la Squelétologie.

L'étude des os doit envisager principalement leur structure, leur consistance, leur volume, leurs formes, leur situation. leurs usages et leurs connexions.

Sons le rapport de leur structure, on voit qu'ils sont essentiellement composés de deux substances distinctes, dont l'une, lamelleuse, lisse et dure, qui en forme la surface externe ; l'autre spongieuse et moins consistante, qui en forme la partie centrale. On y remarque, en outre, des cavités intérieures, dont les unes renferment la moelle et le suc médullaire; les autres, des vaisseaux et des filets nerveux. Leur surface est recouverte d'une membrane mince et serrée, fortement adhérente, qu'on nomme le périoste.

It y a des os grands, moyens et petits; de longs; courts, plats, cylindriques, ronds, carrés, triangulaires; de réguliers et irréguliers, etc. On distingue dans les longs un corps et deux extrémités, des faces et des bords s'ils sont aplatis; une circonférence s'ils sont cylindriques; dans leur intérieur, un canal qui renferme la moelle : les os plats offrent également des faces, des bords, des angles, etc., etc.

On nomme éminences, des inégalités plus ou moins saillantes qui se remarquent soit aux extrémités, soit sur divers points de la surface des os; et cavités, des renfoncements plus ou moins profonds. Les éminences recoivent, selon leurs formes, les noms de tête, d'apophyse, épiphyse, arête, etc.

La tête est une protubérance arroudie qui s'emboite dans la cavité articulaire d'un os voisin : l'épiphyse est une sorte d'appendice soudée par un cartilage qui s'ossifie avec l'âge : l'apophyse fait partie de l'os, et reçoit différents noms, selon

sa forme, ses usages, sa situation.

Les cavités sont très-nombreuses, et reçoivent, selon leur forme, les noms de fosses, de sinus, de gouttiere, de canal; elles servent à plusieurs usages. Les plus essentielles sont celles qui concourent à former des articulations.

Quant aux connexions des os, elles formeront, sous le nom

d'articulations, un article particulier.

L'ensemble de la charpente osseuse constitue le squelette; il se divise en trois parties : la tête, le tronc et les extrémités.

(Voyez pl. 3.)
La tête du cheval se divise en màchoire supérieure ou antérieure, et en màchoire inférieure ou postérieure. La première comprend le crâne et la face : le crâne est la hoite osseuse qui renferme le cerveau; il se compose de sept os, qui sont : le frontal, le pariétal, les deux temporaux, l'occipital, le spliéncide et l'éthmoide. La face est composée de dix-neur os, qui sont : deux grands et deux petits sus-maxillaires, deux sus-nassux, deux lacrymaux, deux sigomatiques, deux pals-

tins, deux ptérygoïdiens, un vomer et quatre cornets. Toutes ces pièces, et celles du crâne, se soudent avec le temps. en

sorte que toute la màchoire supérieure paraît formée d'un seul os chez le cheval fait.

La màchoire inférieure se compose d'un seul os chez le cheval, de deux chez le poulain; elle est unie aux temporaux par une articulation qui lui permet des mouvements étendus et variés. Chaque màchoire porte dix-huit à vingt ou vingtdeux dents.

Le corps comprend l'épine, le sternum, les côtes et le bassin.

L'épine s'étend de la partie postérieure de la tête à la naissance de la queue; elle se compose d'une rangée de trente-un petits os ou verlebres, dont sept appartiennent au col, dis-buit au dos et dix à la région lombaire. Elle est hérissée d'arêtes nombreuses et saillantes, et percée dans toute sa longueur par un canal qui renferme la moelle épinière. On remarque aussi sur les côtés les trous par où les nerfs sortent de ce canal.

Le sternum est un os plat, allongé, situé à la partie inférieure de la poitrine, et sur les bords duquel viennent se sou-

der les cartilages des vraies côtes.

Les côtes, au nombre de trente-six, forment les parois latérales du coffre. On nomme vraies celles qui forment la poitrine, et dont l'extrémité inférieure s'appuie sur le sternum; et frasses, celles qui forment le ventre et so réunissent par leur hord cartilagineux.

Le bassin est formé par le sacrum, les deux os des hanches

ou coxaux, et par l'arcade du pubis.

Le sacrum est un os aplati, presque triangulaire, qui lie les vertèbres lombaires avec les os de la queue. Les coxaux sont deux très-grands os aplatis, bombés, qui forment le sommet de la croupe, la base de la hanche, la pointe de la fiesse, et viennent se réunir en dessous, par leurs branches, ponr former cette espèce d'arcade osseuse connue sous le nom de publis. On y remarque une forte cavité dans laquelle vient s'embolter la tête du fémur.

La queue, ou coccyx, fait suite au sacrum, et se compose de quatorze ou quinze petits os soudés ensemble par une sub-

stance fibro-cartilagineuse peu serrée.

Les extrémités sont au nombre de quatre ; celles de derrière comprennent la hanche, la cuisse, la jambe, le jarret, le canon et le pied.

le canon et le pieu.

La hanche est formée de l'extrémité du coxal; la cuisse, d'un os très-long et très-fort, nommé le fémur, incliné de devant en arrière, et pourvu de grosses éminences articulaires à ses extrémités.

La jambe se compose du tibia, du péroné et de la rotule. Le premier, long et fort, forme le corps de la jambe; le second, gréle et beaucoup plus court, est appliqué contre le précédent, et ne se prolonge jusqu'au jarret que par un ligament. La rotule, ou os du grasset, est plate, irrégulière, appliquée contre l'articulation du tibia avec le fémur.

On appelle jarret ou tarse, l'articulation de la jambe avec le canon; il se compose de deux os principaux, le calcanéum qui en forme la pointe, l'astragale ou poulié, et de cinq au-

tres plus petits.

Le canon ou métatarse se compose d'un os allongé, de forme cylindrique, appelé os du canon, et de deux os gréles appliqués contre celti-ila, et nommés styloïdes ou péronés. Ces deux os se soudent quelquefois avec le précédent chez les vieux chevaux, disposition qui nuit à la liberté des mouvements.

Le paturon est formé d'un gros os arrondi en avant, plat en arrière; la courenne, d'un seul os de forme à peu près carrée, aplatie, et présentant plusieurs surfaces articulaires.

Les extrémités antérieures comprennent l'épaule, le bras, l'avant-bras, le genou, et les autres parties comme aux jambes de de derrière.

L'épaule, centre des mouvements de l'avant-main, a pour base l'omoplate ou paleron. Le bras correspond à la cuisse et a pour base un os long,

presque cylindrique, incliné en sens inverse de l'épaule, et connu sous le nom d'humérus.

L'avant-bras se compose, chez les jeunes chevaux, de deux os qui se soudent pour n'en former qu'un seul sous le nom de cubitus. L'une des apophyses de cet os se nomme l'olé-

crane, et forme une saillie très-remarquable à l'articulation du coude.

Le genou correspond au jarret, et se compose de sept os peu volumineux, connus sous le nom collectif d'os carpiens.

Le reste des extrémités antérieures se compose comme celles de derrière; les pieds sont décrits particulièrement au chapitre de la ferrure.

# DESCRIPTION DES ARTICULATIONS.

Les os sont liés entre eux par des articulations de divers genres, dont les unes permettent à deux os de se mouvoir l'un sur l'autre, avec plus ou moins de liberté, et les autres se refusent à tout mouvement : les premières constituent la

diarthrose, et les secondes, la synarthrose.

La diarthrose ou articulation mobile a lieu de diverses menières : par genou, quand une tête est reçue dans une cavité, disposition qui permet des mouvements en tous sens ; par charnière, quand les parties saillantes et rentrantes des surfaces articulaires s'emboltent réciproquement; le mouvement est borné, dans ce cas, à la flexion et à l'extension : par pivot, quand une éminence s'enfonce dans une cavité de manière à ne permettre qu'un mouvement de rotation plus ou moins étendu; par coulisse, quand deux surfaces planes glissent l'une sur l'autre ; par continuité (amphiarthrose), quand les surfaces articulaires ne se touchent pas immédiatement, mais sont réunies par une substance fibro-cartilagineuse interposée entre elles.

La synarthrose comprend la suture, la gomphose, l'har-

monie ou juxta-position.

Les surfaces articulaires sont recouvertes d'une couche cartilagineuse, lisse et polie, qui adoucit les frottements ; et abreuvées d'une liqueur visqueuse semblable à du blanc d'œuf, et connue sous le nom de synovie, qui est destinée à en prévenir le dessèchement, et dont la surabondance ou la rareté deviennent la source d'affections locales plus ou moins graves. Enfin, les articulations sont fortifiées par des ligaments membraneux ou tendineux, qui les enveloppent et ne permettent pas aux surfaces articulaires de s'écarter ni de se déplacer. L'âge épaissit la synovie, dessèche les cartilages, raccornit les tendons, et l'articulation devient d'autant moins libre; le même effet peut être produit par des affections locales.

La nature et la liberté des mouvements dépendant presque entièrement de la forme et du bon état des articulations, il ne sera pas inutile de jeter ici un coup-d'œil superficiel sur les principales connexions des membres du cheval.

La tête est attachée au tronc par une articulation ligamenteuse, une sorte de charnière imparfaite, qui permet des mouvements libres et étendus en tous sens.

Les vertèbres s'articulent entre elles et avec le sacrum par une amphiarthrose que consolident des ligaments forts et nombreux.

L'épaule ou l'omoplate est attachée aux côtés de la poitrine per ses propres muscles, ce qui rend les mouvements de cette partie très-libres, mais l'expose à des écarts fréquents.

Le bras se lie à l'épaule au moyen d'une articulation par genou, qui lui permet des mouvements libres en tous sens.

Le coude lie l'avant-bras au bras par une charnière renforcée de trois forts ligaments, dont les mouvements se bornent à la flexion et à l'extension. L'apophyse olécrâne, qui forme la pointe du conde, limite le mouvement d'extension de l'avant-bras sur le bras.

L'articulation du genou, qui lie l'avant-bras au canon, est composée de six petits os placés en deux rangées, avec un septième hors de rang, situé par-derrière, et connu sous le nom d'os crochu. Tous ces os sont liés entre eux, ainsi qu'avec ceux de l'avant-bras et du canon, par des ligaments fortset nombreux qui ne permettent que les mouvements de flexion en arrière et d'extension en avant.

Le canon s'articule en charnière avec le paturon; cette articulation se nomme le boulet; elle est sujette aux efforts et à des engorgements connus sous le nom de loupes.

Enfin, l'os de la couronne est lié au précédent et à ceux du pied par des ligaments qui lui laissent peu de mouvements, et sont sujets à être tiraillés par des efforts sur cette partie.

La cuisse s'articule par le genou avéc l'os de la hanche, au moyen de la grosse tête du fémur, qui est reçue dans la cavité cotyloïde. Cette articulation, solidement raffermie par des ligaments, jouit de mouvements libres et variés en tous seus.

Le grasset unit la jambe à la cuisse par une articulation très-compliquée, à laquelle concourent le fémur, le tibia, la rotule, ainsi que les ligaments forts et nombreux. Les mouvements de cette articulation sont bornés à la flexion et à l'extension : les coups sur la rotule sont souvent snivis de suites graves.

Le jarret se compose, comme le genou, de plusieurs petits

os fortement liés entre eux et avec les os voisins par des ligaments forts et nombreux; il unit le bas de la jamba avec le canon par une charuière très-compliquée, qui permet les mêmes mouvements que le genou, en sens inverse. On ne saurait apporter, dans le cloiux d'un cheval, trop d'attention à cette partie, dont l'intégrité influe beaucoup sur la bonté de l'animal; elle est souvent le siège des courbes, vessigons, capelets. évarvins, et de plusieurs autres affections locales.

### DE LA MYOLOGIE.

La myologie a pour objet la connaissance des organes actifs de la locomotion.

Les muscles sont des masses charnues, fibreuses, élastiques, susceptibles d'allongement et de raccourcissement, couchées les unes auprès des autres autour de la charpenté osseuse, très-différentes de forme ainsi que de volume. Leur principal usage est d'imprimer le mouvement aux os : pour cela, ils ont un point fixe attaché à la partie qui doit leur servir de point d'appui, et un point mobile attaché à celle qu'ils doivent mettre en mouvement. Ils se terminent par un prolongement blanchâtre d'un tissu très-compacte et trèsfort, qui prend le nom de tendon (improprement nerf) quand il s'allonge en manière de corde, et d'aponévrose quand il s'épanouit en sorte de membrane large et mince. Des muscles pleins et forts, des tendons gros et serrés, sont la principale source de la vigueur d'un animal. Les lésions de la substance charnue des muscles sout généralement peu dangereuses; mais celles des tendons sont toujours graves.

Les muscles reçoivent différents noms d'après leur position et leurs usages. On nomme sous-cutanés, ceux qui se trouvent immédiatement sous la peau et servent à lui imprimer le mouvement dont il a été parlé ci-dessus; intercostauz, ceux qui sont situés entre les bords des côtés; congénères, ceux qui agissent dans le même sens; antagonistes, ceux qui agissent en seus inverse; simples, ceux qui forment une masse continue; composés, ceux qui sont interrompus par des masses tendineuses; féchisseurs ou extenseurs; abducteurs ou adducteurs; releveurs ou abaisseurs; dilateurs ou constricteurs, ceux qui sont chargés de fléctir ou de tendre, d'écarter ou de ramener, d'élever ou d'abaisser, de dilater ou de resserrer, etc., etc.

Les propriétés des muscles se distinguent en physiques et en vitales : la plus remarquable, la plus importante, celle qui établit le caractère essentiel de l'organe, est la faculté contractile douc il jouit. Cette contraction s'exécute avec prompittude, énergie, et deviant ainsi la cause déterminante des mouvements qui ont lieu dans le corps de l'animal; elle n'est pour ainsi dire que momentande, no dure, ne se soutient que pendant un temps très-court; elle est suive d'un relàchement d'autant plus grand, qu'elle a été elle-même plus forte et plus prolongée. Cet état de relachement, nécessaire, indispensable pour la réparation des forces épuisées, laisse au muscle la libert de s'allonger; tandis que la contraction en produit le raccourcissement et déplace les parties les moins résistantes auxquelles il est atlaché.

Les muscles sont si nombreux, qu'il serait impossible de les faire connaître ici en particulier, sans dépasser les bornes de ce chapitre. Nous nous contenterons de les considérer d'une manière générale dans les principales régions du corps du cheval, en renvoyant le lecteur, pour la plupart de cha-

cun d'eux, à la Planche IV de cet ouvrage.

Les muscles sous-cutanés, au nombre de trois, constituent des expansions membraniformes qui adhèrent fortement à la peau, et agissent sur elle d'une manière plus ou moins spéciale. Le sous-cutané du thorac (panieule charun) fait trémousser la peau, la débarrasse des insectes qui l'incommodent; il concourt à augmenter la force des muscles, sur lesquels il excrec une pression un peu forte. Le sous-cutané de l'encolure (le peaucier) soutient et augmente l'action des muscles qu'il enveloppe. Enfin, le sous-cutané de la face agit sur la peau des joues et du chanfrein, mais plus particulièrement sur la commissure des lèvres, à la coloration de laquelle il contribue.

Les muscles de l'encolure sont nombreux. Ceux qui sont placés ontre chaque vertèbre sont nommés intervertèbraux. Ils sont courts, fixent les vertèbres entre elles, afin qu'elles deviennent des points d'appui solides point les mouvements de la tête et des membres, et les font mouvoir les unes sur les autres. L'atloido-masloidien et l'axoido-atloidien remplacent les intervertèbraux entre la tête et la première vertèbre, ainsi qu'entre celle-ci et la seconde (Pl. IV, 17, 18). Les muscles qui recouvrent les précèdents sont plus longs, disposés par couches successives, et composent de chaque côté de l'encolure une masse charme, évaisse, qui produit des mouvements étendus très-variés, et se trouve séparée de la masse opposée par le ligament cervical. Ce ligament jaune, élastique et formé de deux portions symétriques, constitue une grande cloison longitudinale qui s'étend dans le

plan médian du cou, depuis le garrot jusqu'à la tête, et contribue spécialement au soutien de la tête et de l'encolure. Ces muscles déterminent les divers mouvements d'élévation, d'abaissement et de flexion latérale. Ceux qui concourent à élever la tète et l'encolure, sont les mêmes que ceux qui les portent d'un côté ou de l'autre, excepté qu'ils agissent d'une manière congénère dans le premier cas, et qu'ils sont antagonistes dans le second (16, 19, 20). Les abaisseurs sont peu nombreux ; ils partent du sternum et des côtes pour se porter à la tête. Peu d'entre eux peuvent être vus sur l'écorché (22. 23). L'encolure offre à ses parties latérales, entre les releveurs et les abaisseurs, un muscle remarquable, le mastoïdohuméral (21). Il s'attache, d'une part, au temporal et à chacune des premières vertèbres de l'encolure, et d'autre part à l'humérus. Il a la double fonction de porter le membre en avant, quand son origine est à la tête et aux vertèbres, et de diriger l'encolure et la tête d'un côté ou de l'autre, lorsque, le membre posant par terre, le point fixe du muscle est au bras. Il en est d'autres qui servent aussi à fixer le membre au thorax et à lui faire exécuter quelques mouvements (24, 25, 26).

Les muscles du dos et des reins se distinguent en ceux de la région spinale et ceux de la région sous-lombaire. Les premiers sont superposés et composent deux séries; les uns, disposés en travers ou obliquement, s'insèrent à l'épaule ou au bras, et forment une première couche essentiellement anonévrotique. Au-dessous de cette couche se trouve un second ordre de muscles longitudinaux, spécialement préposés à l'exécution des mouvements du dos et des lombes. Le principal de ces muscles est l'ilio-spinale. Très-long, très-tendineux, gros, épais, c'est un des plus forts et des plus composés du corps; il occupe l'espace triangulaire qui se trouve sur le côté de l'épine dorsale, se propage depuis la crète de l'ilium, sur les lombes, le dos, jusqu'aux dernières vertèbres de l'encolure. Ce muscle, dont l'action énergique est en raison de sa masse et de ses attaches, plie le dos et les lombes en plusieurs sens; il élève le devant du corps sur le derrière, ou celui-ci sur le devant; ses usages sont si variés et si étendus, qu'il peut être considéré comme l'agent central de la progression. Toutes les fois que l'animal veut exécuter un grand mouvement pour projeter le corps, soit en avant, soit en arrière, la force musculaire se concentre dans le rachis: le muscle ilio-spinal prend des points d'appui convenables, se contracte avec efficacité, donne au rachis l'attitude nécessaire, favorise et soutient ainsi la contraction des

Vétérinaire.

autres puissances dont l'action combinée produit le déplacement suscité par sa volonté; on ne peut voir ce muscle sur l'écorché, parce qu'il est caché par l'aponévrose du dorso-huméral (29). Les muscles de la région sous-lombaire different tant par leur position, leur forme et leur grandeur, que par leurs usages : les uns fiéchissent la cuisse sur le bassin, et concourent à maintenir le corps élevé sur les membres postérieurs; les autres tirent le bassin en haut et en avant, ou contribuent à plier de côté la région lombaire. Le sous-lomboilial (psoas des lombes) est l'antagoniste de l'ilio-spi-nol.

Les muscles du thorax et de l'abdomen concourent particulièrement à la formation et aux mouvements des parois de ces cavités. Ceux de la région sterno-costale du thorax déterminent les formes particulières de l'ars, s'insèrent au membre antérieur (29, 30, 31), lui font exécuter divers mouvements, et contribuent à le fixer au thorax. La région costale est occupée par une série de muscles différents entre eux par leur forme, leur disposition, et surtout par leur usage; les uns concourent à former les parois de la cavité thoracique; le plus considérable, le costo-sous-scapulaire (grand dentelé) (27) fixe le membre au thorax; tous contribuent au mouvement des côtes, et plusieurs servent à l'inspiration. Parmi eux se remarquent les intercostaux (33): placés entre les côtes, ils les portent en avant et en haut lorsque leur effet commence à la première vraie côte; ils les dirigent dans un sens inverse lorsque leur contraction a son origine à la première fausse côte. La région diaphragmatique est formée par un muscle impair et aplati (le diaphragme). Celui-ci forme une grande cloison qui sépare la cavité thoracique de l'abdomen, et offre deux parties : l'une centrale aponévrotique, connue plus généralement sous le nom de centre nerveux du diaphragme ; l'autre charnue, située à la circonférence, est fixée au corps des vertèbres lombaires, au cercle cartilagineux des côtes et au sternum. Sa face antérieure est tapissée par la plèvre et supporte la base des poumons. Sa face postérieure est tapissée par le péritoine, pose contre l'estomac, l'intestin, le foie, l'épiploon et la rate. Cette cloison musculeuse présente trois ouvertures principales qui donnent passage à la veine cave postérieure, à l'œsophage et à l'aorte postérieure. La région abdominale comprend quatre grands muscles qui, par leur étendue et leur position respective, composent les parois inférieures de l'abdomen, dont ils augmentent ou diminuent la capacité, suivant qu'ils se contractent ou qu'ils se relachent. Les seuls

visibles dans l'écorché sont le grand oblique (34) et le petit oblique (35).

Les muscles de la téle sont nombreux; les principaux sont ceux des oreilles, des yeux, des paupières, des lèvres, des mathoires et de l'intérieur de la bouche. Ceux qui peuvent ter vus sur l'écorché sont : 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les lèvres et, la langue ont chacune un muscle particulier qui a leur forme et qui détermine leurs mouvements sur elles-mêmes. Ceux és lèvres existent autour des os des macheires et forment, sur les côtés, la partie bombée des joues. Le muscle tabiat de la mathoire inférieure constitue la houpe du menton (5). Les muscles de la mâchoire sont apparents sur l'écorché, le zigomato-maxilaire (nasseter) (11), qui forme la partie aplatie des joues; le temporo-maxilaire (rotaphite) (2), qui rempit la fosse temporale et répond à la partie antérieure et arrondie du font.

Les muscles du bassin comprennent deux régions : la cocvigionne et la périndale. Les muscles coccygiens concurent à la fornation de la queue, et lui font exécuter des mouvements très-étendus et en tous sens. Ce sont : le sacro-coccygien supérieur, le sacro-coccygien inférieur, le sacro-coccygien supérieur, le sacro-coccygien inférieur, le sacro-coccygien supérieur, le sacro-coccygien inférieur, le sacro-coccygien supérieur de la porte en haut et de côté, suivant qu'il so contracte simultanément avec son congénère ou indépendamment de lui; le second est l'antagoniste du précédent; le troistème coopère aux mouvements latéraux de la queue, et contribue spécialement à l'élévation de cette partie; enfin, le quatrième abaisse la queue et la rapproche de l'anus. La région périneale comprend les muscles de l'anus et des organes génitaux, dans la description desquels nous ne pouvons entre.

Les muscles des membres postérieurs se distinguent en ceux de la croupe, ceux de la cuisse, ceux de la jambe et ceux du pied. Les muscles de la croupe, au nombre de trois, composent une masse d'un volume considérable, qui occupe ditte la surface externe de l'ilium, et détermine les formes particulières de la croupe. Le meyen ilio-trochantérien (37) contribue à l'extension de la cuisse; le grand tilo-trochantérien (38) étend la cuisse, produit le port en arrière de tout le membre, et détermine la runde; ou il concourt à élever le tronc sur les membres postérieurs et aide l'animal à se cabrer, suivant que son point fixe est antérieur ou postérieur. Le peti; illo-trochantérien est le congehère des précédents.

Les muscles de la région antérieure ou rotulienne de la cuisse sont au nombre de quatre. L'un d'eux sl'ilio-aponévrotique), essentiellement aponévrotique et le plus extérieur. compose une vaste enveloppe, qui descend jusqu'à la jambe et à la pointe du jarret. Les autres, unis ensemble, constituent une grosse masse charnue, fixée sur toute la surface antérieure du fémur (41, 42, 43). La région postérieure ou poplitée de la cuisse est occupée par quatre muscles. dont trois volumineux (38, 39, 40), allongés, formant une masse considérable qui provient de l'angle de la fesse, descend jusqu'à la jambe, dont elle entoure environ la moitié supérieure. Les principaux sont les extenseurs du jarret (46, 47). Les muscles de la région interne ou sous-pelvienne de la cuisse sont disposés par couches. Les plus grands s'insèrent à la jambe : les petits sont situés autour de l'articulation coxo-fémorale. Le seul visible sur l'écorché est le sous-pubiotibial (44).

Les muscles de la jambe sont au nombre de neuf, savoir : rois à la région antérieure ou pré-tibial, et six à la région postérieure ou calcanienne. Les premiers sont recouverts par une sorte de galne qui les maintient en place et rend leur contraction plus énergique; deux d'entre cux s'insèrent au pied, dont ils produisent l'extension [51, 52]; le troisième se termine aux os du canon et produit la flexion de cette région (45). Parmi les derniers, trois s'attachent à l'extrémité supérieure du calcanéum, et fournissent la corde tendimeuse du jarret, ce sont : le bifémoro-calcanien (46), le péronéo-calcanien (47), et le fémoro-tibial oblique. Trois autres descend ni jusqu'au pied, où ils se terminent et qu'ils fléchissent, ce sont : le tibio-phalangien (50), le péronéo-phalangien (48), et le fémoro-phalangien (51).

La surface antérieure du pied postérieur, considérée depuis le jarret jusqu'à la terre, est occupée principalement par les tendons qui proviennent des muscles situés à la face prétibiale, et s'insèrent soit aux os du canon, soit à ceux de la région digitée; elle ne comprend qu'un petit muscle, le tarsopréphalangien gréte. La région postérieure présente deux ordres de parties musculaires, parfaitement distincles; le premier se compose de trois forts tendons superposés, dont les deux premiers sont des dépendances des muscles fléchisseurs du pied; le deuxième forme le ligament ou muscle suspenseur du boulet (53). Dans le second ordre, on range les quatre petits muscles lombricaux.

Les muscles des membres antérieurs sont presque tous

extenseurs et fléchisseurs, puisque, à l'exception du mouvement de rotation ou demi-circonduction de l'articulation par genou du scapulum avec l'humérus, toutes les autres jointures sont réunies par des charnières. Les muscles de l'épaule recouvrent les faces externe et interne du scapulum; ils communiquent le mouvement au bras et à l'avant-bras. Cenx qui vont au bras remplissent les deux fosses que separe l'acromion, et produisent l'extension et la flexion (55, 56). Parmi eux, le grand scapulo-huméral et le petit scapulohuméral (54, 57), déterminent des mouvement légers de rotation du bras sur l'épaule. Les autres muscles de l'épaule qui vont à l'avant-bras occupent le bord postérieur du scapulum, remplissent l'angle articulaire de ces os avec l'humérus, et so terminent à l'olécrane; ils sont extenseurs de l'avant-bras (58, 59, 60). Leur antagoniste principal est le coraco-cubital. C'est lui surtout qui donne de la solidité à l'articulation de l'épaule avec le bras.

Les muscles du bras et de l'avant-bras se confondent, parce que la plupart d'entre eux prennent leur origine au bras, près de l'avant-bras qu'ils entourent. Généralement musculeux dans leur partie supérieure, ils deviennent tendineux depuis le genou jusqu'au bas de l'extrémité, où ils vont déterminer les mouvements qu'il les articulations y parmettent. Leur action 's oprité d'abord sur le canon; pirs le mettent. Leur action 's oprité d'abord sur le canon; pirs le

fléchissent (61, 62, 65) ou l'étendent (65, 66).

Les extenseurs et fléchisseurs du pied apparaissent sur l'avant-bras, près de ceux du canon : ils sont au nombre de quatre. Les deux fléchisseurs sont : 1º le sublime ou perforé (66), qui, de la face interne de l'humérus, descend derrière le cubitus, devient tout-à-fait tendineux au genou, passe dans la coulisse de l'os crochu, continue son trajet entre les péronés, le long du canon, passe par-dessus les sésamoïdes, et se termine à l'os de la couronne. 2º Le profond ou perforant (67), qui, du pourtour de l'olécrane, descend vers le genou. pénètre au milieu du perforé, le quitte à la couronne, et va, en s'aplatissant, se fixer à la face plantaire de l'os du pied, en glissant sur l'os naviculaire. Le suspenseur du boulet (70) est situé derrière les os du canon et du paturon, dont il empêche le rapprochement de terre. Les extenseurs du pied (68, 69), au nombre de deux, ont leur origine autour de l'articulation de l'humérus et du cubitus. Ils se portent en avant du genou, sur lequel leurs tendons sont maintenus par des bandes ligamenteuses. Ils descendent de la sur le canon; l'un va se fixer au premier phalangien, et l'autre à la face antérieure de l'os du pied.

#### ORGANES DE LA DIGESTION.

Ges organes, fort nombreux, très-complexes et contenus en grande partie dans la cavité abdoninale, sont : la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin, le mésentère, le fole, le pancréas, la rate, l'épiploon. Plusieurs creux et continus, les uns à la suite des autres, composent un long canal nommé conduit alimentaire, et qui se prolonge depais l'ouverture de la bouche jusqu'à l'anus. Les autres organes, que l'on peut considérer comme des annexes de ce conduit, coopèrent de différentes manières à la digestion ; l'office de la plus grande partie consisté à sécréter les humeurs qui, en pénétrant les substances alimentaires, servent à les fluidifier, à les animaliser.

La bouche est cette cavité comprise entre le bord des lèvres et la première vertèbre du cou. On la divise en bouche proprement dite, et en arrière-bouche; ces deux cavités sont séparées par le voile du palais. La bouche antérieure renferme la langue, les gencives et les dents, les barres, les conduits excréteurs des glandes salivaires et le palais : on remarque au fond de l'arrière-bouche, l'ouverture du larynx et du pharynx. Tout l'intérieur de la bouche est tapissé par la membrane muqueuse, qui, du bord interne des lèvres, se propage et s'étend dans toutes les cavités digestives.

La langue est un corps charnu formé de fibres musculaires enveloppées dans plusieurs membranes, et parsemé d'une grande quantité de houppes nerveuses, logé cutro les branches de la màchoire inférieure, et attaché par sa base à l'os hyoide. Elle est le principal organe du goût, et sert soit à humer les liquides, soit à rassembler les aliments pendant la mastication, et à les pousser dans le gosier; elle est mue par plusieurs muscles, et jouit d'une grande sensibilité.

Les gencies sont un prolongement de la membrane muqueuse de la bouche, qui recouvre les arcades deutaires dans toute leur étendue. Les joues sont formées par des muscles recouverts de la même membrane; elles forment les papois latérales de la bouche et aident la mastication. Les parois supérieures de la bouche forment la région palatine; il descend du sommet de cette voûte, sur les côtés de la bouche, un repli membraneux, flasque et épais, qui sépare la bouche antérieure de l'arrière-bouche; c'est le voite du palais.

Les glandes salivaires sont au nombre de trois de chaque côté, savoir : la maxillaire, la sous-linguale et la parotide :

cette dernière, la plus volumineuse des trois, se remarque de chaque côté de la jonction de la tête avec le cou; elle s'étend depuis la base de l'oreille jusqu'au niveau du larynx, et fournit un long canal excréteur, qui s'ouvre dans la bouche an niveau de la troisième dent molaire supérieure. Ces glandes sont destinées à la sécrétion de la salive, humeur qui pénètre les aliments, les ramollit, leur imprime les premiers caractères d'animalisation, et les dispose à l'acte important de la digestion.

Le pharynx ou arrière-bouche, est une cavité très-irréguière, située sous le crâne, à la suite de la bouche, dont elle n'est séparée que par le voile du palais. Il forme une excavation infundibuliforme, qui sert en quelque sorte de vestibule, dans lequel aboutissent les conduits guturaux de la cavité tympanique, l'ouverture commune des deux cavités asales, celle de l'asponage. Sa composition résulte de la superposition de déux couches membraneuses, l'une charnue, l'autre muqueuse. Par sa mobilité il aide la déglutition.

L'æsophage est un long canal qui se continue depuis le pharynx jusqu'à l'estomac. Il passe derrière la trachée, puis dans la cavité de la poitrine et à travers le diaphragme. Il transmet les aliments du pharynx dans l'estomac.

Les organes de la digestion, contenus dans l'abdomen,

composent la majeure partie de l'appareil digestif.

L'abdomen ou ventre est cette vaste cavité circonsorite par le diaphragme, les fausses côtes, les vertèbres lombaires, les os des hanches et les muscles du bas-ventre. On le divise en quatre régions principales, savoir : une région intérieure ou diaphragmatique ; une région postéricure ou petivienne ; une région supérieure ou sous-lombaire, s'étendant du point d'insertion de l'exophage dans le diaphragme, jusqu'au commencement du bassin; enfin une région inférieure, qui comprend toutes les parois inférieures de l'abdomen et se subdivise à son tour en plusieurs autres régions.

Le ventre renferme, entre autres parties essentielles, le péritoine, l'appareil digestif, l'appareil urinaire et l'appareil

génital.

Le péritoine est une membrane mince, séreuse, qui tapisse tout l'intérieur de la cavité et forme un grand nombre de replis, dans lesquels les viscères sont enveloppés et suspendus.

L'estomac ou ventricule fait suite à l'æsophage; c'est un sac à la fois musculeux et membraneux, de forme un peu allongée, et placé presque horizontalement dans la région antárienre du bas-ventre près du disphragme; on y considère une partie antérieure concave appelée la petite courbure, une partie postérieure, arrondie, appelée grande courbure, et deux parties latérales ou cuis-de-sacs, dont le plus vaste est à gauche; enfin deux ouvertures, l'une d'entrée, appelée orifice cardiaque, et l'autre de sortie, appelée pylore, situées toutes deux dans la petite courbure.

L'orifice cardiaque forme le point d'insertion de l'œsophage dans l'estomac. Il présente chez le cheval une disposition fort remarquable, c'est un bourrelet circulaire de fibres charnues qui le tient fermé de bas en haut, de telle sorte que les matières contenues dans l'estomac ne pouvant remonter dans l'œsophage, le vomissement est impossible, à moins de

circonstances toutes particulières et fort rares.

Le pylore est une espèce d'entonnoir, qui se termine par

un tuyau d'une longueur prodigieuse pelotonné en tous sens sur lui-mème, et qui forme les intestins ou boyaux (1).

Quoique les intestins soient d'une seule pièce, on nomme intestins grefles la première partie de ce conduit, et gros intestins la portion qui aboutit à l'anus; la première partie se subdivise en plusieurs autres qui reçoivent des noms partien-liers. On nomme mésentère l'ensemble des expansions ligamenteuses de la membrane péritonéale qui suspendent et soutiennent les intestins.

L'estomac et les intestins sont composés de plusieurs membranes superposées, dont la plus interne a une apparence veloutée, et renferme diverses humeurs, dont les unes concourent à l'élaboration des aliments, et les autres servent à lubréfier les parties, afin de les maintenir dans l'état de souplesse nécessaire. On y trouve aussi beaucoup de glandes, de nerfs. de vaisseaux sansuins et de l'umphatiques.

Le foie est un viscère glanduleux appliqué contre le diaphragme, en avant de l'estomac et un peu à droite, d'une substance parenchymateuse abreuvée d'une quantité de sang veineux, et traversé par un grand nombre de vaisseaux de divers calibres et usages. Les fonctions du foie sont de recevoir le sang de la veine-porte pour en extraire la bile, qui est ensuite versée dans la portion de l'intestin appelée duodenum.

(1) La longuent totale de l'identin est évaluée de dit-bait à dis-nesé fois la bastieur de l'animal, prise du garret à terre; son diamètre est boin d'étre malforne, il présente parfois du rendéments considérables ou des reservements cylindriques et étroits. D'ailleurs son buspieur générale varie salon le genre de courriture et les dispositions naturelles de sujet en orbit de sun danant froits ou danger de boyant.

Auprès du foie se trouvent le pancréas et la rate : le premier de ces deux corps est une glande de forme allongée, qui sécrète et verse dans l'intestin une humeur analogue à la salive et connue sous le nom de suc puncréalique: les usages de la rate ne sont pas encore bien connus. On donne le nom d'épiploon à des prolongements membraneux et graisseux du péritoine qui viennent se replier autour des parties ci-dessus décrites et les lient ensemble.

#### LA DIGESTION.

Cette fonction se compose de l'ensemble des phénomènes au moyen desquels les aliments introduits dans l'organe digestif y subissent une série d'élaborations successives, qui les décomposent au point de les assimiler à la nature animale et de les rendre propresa èréparer les pertes continuelles qu'éprouve l'économie. Les principaux actes dont elle se compose, sont : la mastication et l'insalivation, la déglutition, la digestion proprement dite et l'excrétion.

Le premier travail de la digestion se fait dans la bouche. Les aliments broyés par les dents sont convertis, à l'àide de la salive dont ils s'imbibent, en une sorte de pelote qui est poussée par la langue dans l'arrière-bouche, franchit le pharynx en même temps que sa présence force le conduit aérien à se fermer, afin qu'elle n'y tombe pas, et arrive dans l'estomac par l'essophage, Jusque-là le bol alimentaire n'a subi aucune décomposition; meis, arrivé dans l'estomac, où il se méle avec le suc gastrique, il subit une sorte de coction qui le divise et convertit en une houille molle qui prend le mot de chyme. A mesure que le phénomène s'opère, cette matière est poussée vers le pylore et finit par sortir de l'estomac.

Arrivé dass la première portion de l'intestin, et toujours poussé en avant par l'action intestinale, le chyme se mêle avec la bile, et le suc pancréatique devient plus liquide, plus homogène, s'animalise de plus en plus, et passe à l'état de chyle. A mesure que celui-ci avance dans l'intestin, la partie la plus fluide, pompée par les poves absorbants, subit encore plusieurs changements successifs, fournit à la réparation de toutes les autres humeurs, et linit par se confondre tout-àfait avec elles. Tandis que la portion fibreuse des aliments, totalement épuisée des principes nutritifs et n'ayant pu être convertie en chyle, est poussée dans le; gros intestin, où as présence ne tarde pas à produire un sentiment de géne qui le force à se contracter pour l'expulser.

Les divers phénomènes qui se passent pendant l'acte de la digestion sont sollicités et favorisés tant par la chaleur animale, que par la pression ondulatoire que les parois intes-

tinales exercent sur leur contenu.

Le travail de la digestion est d'autant plus facile qu'il s'exerce sur une moindre masse d'aliments; que ceux-ci coutiennent plus de principes solubles; qu'ils ont été mieux broyés et pénétrés de salive dans la bouche; que l'estomac se trouvait mieux disposé par le sentiment de l'appétit; enfin, qu'aucune cause étrangère n'est venue troubler et déranger l'appareil digestif dans ses fonctions.

C'est pourquoi il convient de ne pas surcharger l'estomac, de préférer autant que possible les aliments qui contiennent le plus de principes nutritifs sous un moindre volume; d'éviter surtout ceux qui sont de nature à se gonfler dans l'estomac; d'approprier autant que possible le choix des aliments à l'état des voies digestives, nourrissant de préférence au foin les chevaux étroits de boyaux, et à la paille ceux qui présentent la disposition contraire; de ne pas inquiéter ni tourmenter les chevaux pendant qu'ils mangent : de ne pas les faire travailler ni les faire exposer au froid immédiatement après avoir mangé, etc.

Lorsqu'une trop, grande quantité d'aliments arrive à la fois dans l'estomac, ils ne peuvent se pénétrer suffisamment des sucs digestifs ni être convenablement élaborés, et ils passent en grande partie dans le gros intestin sans avoir été digérés : l'estomac, de son côté, distendu outre mesure, ne conserve pas la force nécessaire à leur expulsion ; il ne s'en débarrasse qu'avec la plus grande peine, acquiert un volume énorme qui, comprimant tous les viscères voisins, refoule le diaphragme au point de gêner plus ou moins la respiration, fait refluer le sang vers la tête ou le cœur, en comprimant les vaisseaux sanguins; et comme il ne peut se débarrasser par le vomissement, ses parois courent risque de se rompre, accident surtout à craindre quand les aliments avalés sont de nature à se gonfler considérablement.

## ORGANES DE LA RESPIRATION.

Les organes de la respiration composent un long conduit dans lequel s'introduit l'air, qui en est expulsé après avoir subi diverses altérations. Ils composent un appareil qui comprend les cavités nasales, le larynx, la trachée, les bronches, enfin les poumons, principaux agents de la fonction, renfermés dans la poitrine et séparés l'un de l'autre par le médiastin. La politribe, deuxième cavité splanchnique, et la moyenne en grandeur, est formée par les vraies côtes, les vertèbres dorsales et le sternum; elle renferme la plèvre, le médiastin, les bronches, le poumon, le péricarde et le œur.

La plèvre est une membrane séreuse qui, après avoir tapissé l'intérieur de la poitrine, vient se replier entre les deux lobes du poumon et former cette cloison membraneuse nommée inédiastin, qui partage pour ainsi dire en deux la

cavité thoracique.

Les cavités nasales sont des cavités spacieuses, très-anfràcteuses, qui recèlent l'air que respire l'animal, servent au goût et concourent à la perfection de la voix. Elles formeut de chaque côté denx parties distinctes, la narine et les sinus. La narine d'un côté est séparée de celle du côté opposé par une cloison cartilagneuse médiane; elle communique au debors par une ouverture qui constitue l'entrée du noseau, postérieurement dans la cavité gutturale, et latéralement les simus. Ces derniters résultent de l'écartement des lames de certains os de la tête; ils communiquent avec les narines, et recèlent une partie de l'air qui sert à la respiration.

Le larynz, situé dans l'arrière-bouche, forme l'extrémité supérieure du grand canal aérien. Il résulte de l'assemblage de cinq cartilages articulés entre eux de manière à former une ouverture oblongüe, mobile et appelée la glotte : il sert à la reproduction de la voix.

La trachée-artère est le conduit intermédiaire entre le larynx et les bronches; c'est un grand canal ferme, dur, flexible, formé d'une série de cerceaux cartilagineux. Il s'étend le long de la face inférieure de l'encolure, se continue antérieurement avec le larynx, et se termine dans la poitrine, en formant deux grandes divisions d'où résultent les bronches.

Les bronches sont deux conduits aériens résultant de la bifurcation de la trachée-artère à son entrée dans la poitrine. Elles se subdivisent elles-mêmes en une infinité de ramifi-

cations dans l'intérieur du poumon.

Le poumon est un corps très-spongieux, léger, élastique, d'un rouge pâle, enveloppé de toutes parts par la plèvre et partagé en deux par le médiastin, suspendu par les bronches dans la cavité de la poitrine, qu'il remplit en entier. On remarque dans son intérieur une multitude de vaisseaux aériens provenant des ramifications des bronches, et deux acriens provenant des ramifications des bronches, et deux acriens de vaisseaux sanguins dont les plus importants, noumés varisseaux pulmonatires, font passer dans les poumons toute la masse d'us sang; ainsi qu'on le verra bientôt.

Les poumons et leur dépendance composent l'organe de la respiration, de cette double action par laquelle l'air est alternativement reçu dans la poitrine et chassé au dehors, après y avoir subi certaines modifications. Le mécanisme de cette fonction peut être comparé au jeu d'un soufflet, et se partage en deux temps, un d'inspiration, l'autre d'expiration.

Dans l'inspiration, les parois de la poitrine, dilatées par l'action simultanée du diaphragme et des muscles inspirateurs, permettent au poumon de se développer à son tour pour recevoir l'air, qui, s'introduisant dans le laryax par les fosses nasales et l'arrière-bouche, traverse la trachée-artère, les bronches, se répand jusque dans leurs dernières ramuscules, et pénètre ainsi toute la substance du poumon. Se trouvant alors en contact avec le sang apporté par les vaisseaux pulmonaires, il est décomposé, ainsi qu'ou le verra quand il sera question de la circulation, et devient bientot un corps étranger d'autant plus incommode, que l'aseroissement de température qu'il acquiert pendant le trajet qu'il aquiert pendant le trajet qu'il parcourt, le éliate au point de ne pouvoir plus être contenu dans les cellules pulmonaires.

C'est alors que le second temps, celui d'expiration, a lieu; les mèmes agents qui ont occasionné la dilatation du thorax, réagissent en sens contraire: les parois de cette cavité se resserrent sur le poumon, le pressent et en expriment l'air, qui est bientôt remplacé de nouveau par celui du dehors. Cette action alternative de dilatation et de resserrement se continue sans interruption depuis le moment de la naissance jusqu'à la mort.

La respiration se fait ordinairement d'une manière uniforme, régulière et peu prononcée; mais dès qu'une cause accidentelle, telle qu'un exercice rapide ou une disposition maladive, vient déranger l'ordre de la nature, les mouvements deviennent plus précipités, plus grands, plus prolongés, et interrompus le plus souvent par des intervalles inégaux.

#### ORGANES DE LA CIRCULATION.

L'appareil de la circulation se compose du cœur enveloppé dans son péricarde, des artères, des veines, et des lymphatiques.

Le péricarde est une poche membraneuse, séreuse, qui tient le cœur suspendu un peu obliquement entre les feuillets du médiastin, de manière que sa base correspond à peu près à la cinquième ou sixième vertèbre du dos, dont elle se trouve peu éloignée, et la pointe, à la jonction des dernières côtes avec le sternum; il est maintenu dans cette position par des replis membraneux qui s'attachent soit au diaphragme, soit au sternum.

Le cœur est considéré comme un muscle creux, d'une texture très-serrée; il est parlagé en quatre cavités inégales, portant les noms d'oreillettes et de ventricules, et disposées de manière que l'oreillette droite corresponde avec le ventricule droit, et de même pour les cavités de l'autre côté.

Les artères et les veines sont les vaisseaux chargés de la eirculation du sang; les premières le reçoivent à sa sortie des ventricules pour le distribuer dans toute l'économie animale; les secondes le prennent dans les dérnières ramifications des artères, pour le rapporter au cœur par les oreillettes.

Les artères sont au nombre de deux principales, l'artère pulmonaire et l'aorte : la première prend naissance au ventricule droit, porte le sang au poumon et s'y termine; la seconde part du ventricule gauche et se propage dans toutes les autres parties du corps. Ces deux troncs primitifs se partagent, chemin faisant, en plusieurs branches principales qui se divisent et se subdivisent à leur tour en une infinité de rameaux et de ramuscules, dont les extrémités capillaires s'abouchent avec celles des veines, tandis que d'autres, encore plus déliées, se terminent par des pores qui ouvrent à la surface des membranes et y exhalent une vapeur aujeuses.

Les veines naissent de la circonférence par des ramuscules non moins déliées que celles qui terminent les artères, lesquelles se réunissent et se confondent les unes dans les autres pour former successivement, à mesure qu'elles approchent du centre, des ramuscules, des rameaux, des branches, puis enfin des troncs principaux qui ouvrent dans les oreillettes.

L'ensemble des veines forme trois systèmes principaux : celui des veines pulmonaires, qui, correspondant aux artères de ce nom, rapportent le sang du poumon par quatre ou cinq branches qui viennent se dégorger dans l'oreiliette gauche; la veine-porte, dont les ramifications nombreuses partent des la veine-porte, dont les ramifications nombreuses partent des la substance du foie; enfin les veines-caves, qui versent dans l'oreillette droite, par deux troncs principaux, le sang qu'elles rapportent de toutes les autres parties du corps. Ces trois appareils veineux constituent deux ordres de vaisseaux, dont les uns accompagnent partout les artères; et les autres, moins profonds, marchent isolément et rampent à la superficie des organes, où ils forment un réseau sanguin très-délié.

Les artères distribuent le sang du centre à la circonférence

par un mouvement alternatif de diastole ou de dilatation, et de systole ou contraction, mouvement dont l'existence est marquée par les pulsations ou battements des vaisseaux en question; elles s'enfoncent profondement dans l'épaisseur des chairs, et dans le voisinage des os, il y en a peu d'apparentes : le sang artériel est rouge vif, écumeux. Les velnes, au contraire, rapportent le sang de la circonférence au centre : elles sont dépourvues de la faculté de se contracter, ne se dilatent que par suite de l'action mécanique du liquide qui y afflue, et n'ont, par conséquent, point de battements; celles qui n'accompagnent pas les artères sont plus superficielles et se laissent apercevoir à travers la peau : leur calibre est plus fort que celui des artères, et leurs parois plus làches : enfin. le sang veineux est noir et épals.

Les lymphatiques sont des vaisseaux blancs, minces, trèsnombreux, contractiles, qui naissent des surfaces du corps par des ramuscules très-déliées, pompeut, par des suçoirs presque imperceptibles, une partie des fluides qui s'y répandent. suivent le trajet des veines, et se réunissent successivement de proche en proche en plusieurs faisceaux formant eux-mêmes des branches et des troncs principaux, qui viennent verser dans les grosses veines l'humidité nécessaire pour remplacer celle que le sang a perdue. Ces vaisseaux forment, par la diversité de leurs entrelacements, des réseaux très-compliqués que l'on retrouve dans toutes les parties du corps.

Telle est, en peu de mots, la structure de l'appareil circulatoire, appareil dans lequel le cœur est le centre d'où partent les artères, où aboutissent les veines, vers lequel convergent. les lymphatiques. Jetons maintenant un coup-d'œil rapide sur le mécanisme de la circulation, de cette opération en vertu de laquelle les liquides sont tenus dans un mouvement.

continuel qui commence et finit avec la vie.

Le sang apporté par les veines passe des oreillettes dans les ventricules : les parois de ces cavités, sollicitées par le poids du liquide, peut-être aussi par un stimulant particulier. se contractent sur elles-mêmes, et le forcent à passer dans les artères, qui, cédant aux mêmes impulsions, se contractent à leur tour pour le pousser de proche en proche jusqu'à ce qu'il soit parvenu dans les extrémités capillaires : là, celui qui n'a pas été distrait pour fournir aux diverses sécrétions, est pompé par les ramuscules veineuses, et ramené successivement par les oreillettes pour être versé de nouveau dans le torrent de la circulation. Chaque mouvement de contraction de la part du cœur et des artères est immédiatement suivi d'un mouvement contraire qui permet l'admission d'une nouvelle quantité de sang.

Pendant le trajet que parcourt le sang, il se dépouille de divers principes qui se répandent dans l'économie animale pour être appliqués à divers usages, et devient noir et épais. Poussé alors dans l'artère pulmonaire, il se répand dans les poumons, où il se trouve en contact avec l'air fourni par la respiration; là il subit une élaboration qui lui rend ses premières propriétés, et il est rapporté en cet état par les veines pulmonaires, qui le versent dans l'oreillette gauche, d'où il passe dans le ventricule du même côté pour être lancé dans l'aorte et, de là, distribué dans toutes les parties du corps.

On donne le nom de circulation capillaire à celle qui a spécialement lieu dans les ramuscules les plus déliées des vais-

seaux sanguins.

Quand la circulation éprouve quelque entrave, ou se trouve au contraire accélérée d'une manière extraordinaire dans une partie quelconque du corps, l'accumulation du sang dans les capillaires de cette partie produit l'inflammation, et l'extravasion si ces vaisseaux sont rompus. L'accumulation de la lymphe produit aussi des engorgements d'une autre nature.

L'activité de la circulation se mesure par le pouls, c'est-àdire par les battements des artères. Le pouls d'un cheval donne environ trente-cinq pulsations par minute, terme moyen : elles sont plus fréquentes chez le poulain, et plus rares dans la vieillesse.

# ORGANES DE LA SENSIBILITÉ.

Les organes de la sensibilité comprennent le cerveau, les

nerfs et les organes des sens.

Le cerveau, centre général de la faculté sensitive et origine des nerfs, est un corps de consistance pulpeuse et médullaire, logé dans la cavité du crane; il est partagé en deux portions latérales ou lobes, et en une troisième moins volumineuse, située en arrière dans la cavité occipitale, connue sous le nom de cervelet. La moelle épinière est un prolongement de la substance du cerveau, qui, sortant du crâne par le trou occipital, parcourt toute la longueur du canal vertébral, et se termine au sacrum.

On donne le nom de méninges aux enveloppes du cerveau; ce sont deux membranes superposées, dont l'une externe, plus épaisse que la seconde, est connue sous le nom de duremère ou méninge, et l'autre, sous celui de pie-mère ou méninaine. Ces membranes et l'organe qu'elles recouvrent sont parsemés de vaisseaux nombreux; il arrive souvent que le sang s'y portant avec trop de violence, le cerveau éprouve une

compression qui occasionne toujours des désordres plus ou, moins graves, ainsi qu'on le remarque dans le, vertige et même dans le simple mai de tête. Les méninges, après avoir enveloppé le cerveau dans tous ses contours, fournissent des galnes à la moelle allongée et aux merfs.

Les nerfs sont des cordons blanchâtres qui partent du cerveau et de la moelle épinière; ils s'échappent par paires au nombre de cinquante-trois ou cinquante-quatre de chaque côté, à travers les trous de la base du crâne et ceux de la colonne vertébrale, et se divisent en une infinité de branches et de ramuscules, qui portent dans toutes les parties du corps la faculté de sentir. Leur lésion est extrêmement grave et occasionne fréquemment le tétanos.

Les organes des sens sont disposés à la surface du corps, de mauière à recevoir des cerps extérieurs certaines impressions, qu'ils transmettent au centre commun, le cerveau. On les divise, d'après leurs usages, en organes de la vision, de l'Audtlion, de la taction, de l'odoration et de la gustation.

Les parties propres à l'exercice de la vision sont : l'œil, organe immédiat de cette fonction, et les paupières, la conjonctive, la glande lacrymale, la caroncule lacrymale, les points, le réservoir et le canal du même nom, qui en sont les accessoires. L'œil constitue une coque membraneuse, sphéroïde, attachée dans l'orbite par sept muscles, qui servent à l'exécution de ses mouvements. Sa face antérieure présente dans le milieu une petite portion d'une sphère elliptique, transparente, nommée la vitre de l'œil, qui se continue en arrière avec le segment d'une autre sphère plus grande et qui concourt à former le blanc de l'œil. Il est formé de cinq membranes, la sclérotique, la cornée, la choroïde, l'iris et la rétine. Il contient trois sortes d'humeurs différentés par leur densité et destinées à faire converger les rayons lumineux et à les rassembler sur le tapis de la choroïde, de manière à ce qu'ils représentent l'image des objets dont ils emportent la conscience; ce sont : l'humeur aqueuse, le corps vitré et le crystallin. Les paupières se prolongent sur la bulbe de l'œil. l'essuient, le préservent d'une action trop vive de la lumière, et le garantissent de l'abord des corps capables de l'offenser. Elles sont au nombre de trois, la paupière supérieure, la paupière inférieure, et le corps clignotant. On nomme cils les petits crins, presque toujours noirs, implantés dans le bordlibre des paupières proprement dites. La conjonctive est la membrane qui lie co globe avec les paupières. La glande lacrumale placée sous l'arcade orbitaire, sécrète les larmes : elle

fournit les canaux hygrophthalmiques qui servent à la face interne de la conjenctive l'humeur qui forme les larmes, qui se répand sur le devant du bulbe de l'œil, et coule continuellement vers l'angio nasal, d'où elle s'échappe par les points lacrymaux ou bien au dehors. La caroncule lacrymaux. Ces derniers, ainsi que le réservoir et le canal lacrymaux. Ces derniers, ainsi que le réservoir et le canal lacrymay, donnent issue aux larmes par une ouverture située dans la peau, proche de sa réunion avec la membrane nasale.

La vision est la sensation par laquelle le cheval perçoit l'image des corps qui l'environnent, par l'intermédiaire de la lumière, fluide extremement schül, très-élastique, qui émane du soleil ou de tout autre corps Inmineux, diverge dans l'espace, et produit dans l'œil qu'elle frappe, l'idée de la couleur, de la forme et de la distance dos objets d'où elle provient ou desquels elle est renvoyée, pour exciter la vision. Les rayons lumineux partent de l'objet qui fixe les regards du cheval, arrivent à la surfaco du giobe oculaire, divergent, traversent le globe en convergeant, et parviennent dans le fond de l'intérieur de l'œil, sur le tapis de la choroïde, où ils retracent une petite image curviligne et renversée, mais parlaitement semblable à l'objet visuel; l'impression de cette image sur la rétine est, au moyen du nerf optique, immédiatement transmise au oerveau, où elle est perque et combinée.

L'audition s'exerce à l'aide des orelles, dans lesquelles on reconnaît trois parties: l'oreille externe, le tympan et le labyrinthe. L'oreille externe comprend la conque et le conduit auditif. Le tympan est une cavité irrégulière située dans l'épaisseur du temporal, qui communique avec l'arrière-bouche et renferme une chaîne d'osselets (le marteau, l'enclume, l'os leniculaire et l'étrier) destinés à la transmission du sang dans le labyrinthe; ce dernier, que l'on nomme aussi l'oreille interne, occupe l'intérieur de la partie pétrée, et présente trois parties différentes, le vestibule, le limaçon, et les canaux demic-circulaires.

L'audition s'exerce par le moyen de l'air, qui transmet le mouvement vibratoire du corps depnis as formation jusqu'à l'orelle externe. Celle-ci rassemble les rayons sonores, en augmente l'intensité et les dirige sur la membrane du tympan qui, maintenue entre deux airs, est facilement ébrandle, transmét son mouvement vibratoire au manche du marteau. Ce mouvement se propage, au moyen de la chaîne d'osseltet, à la membrano tympanique, et produit des vibrations qui se propagent en différents sens, ébranlent de toute part l'humeur

contenue dans les cavités labyrinthiques, et titillent l'expan-

sion, pulpeuse du nerf auditif.

La peau est le principal organe du toucher, dans le cheval. Elle constitue l'enveloppe généralc du corps. C'est une expansion membraneuse, d'un tissu dense et serré, souple, élastique, qui s'étend sur toute la surface du corps. Forte et épaisse dans les endroits couverts de poils longs et forts, elle est plus mince dans les environs des ouvertures naturelles et, dans les parties qui, comme le dessous du ventre et l'intérieur des cuisses, sont moins exposées à l'action des objets extérieurs.

Elle se compose de deux feuillets superposés; le plus extérieur, connu sous le nom d'épiderme, est très-mince, coriace, dépourvu de sensibilité; l'autre, situé en-dessous du précédent, se nomme le derme : c'est la peau proprement dite.

La pean défend les parties, qu'elle recouvre; les mouvements ondulatoires que lui impriment les muscles sous-cutanés, permettent aussi à l'animal de se servir de ce moyen, pour chasser les mouches qui l'importunent, mais ce ne sont pas là ses seuls usages. Parsemée d'une multitude innombrable de houppes nerveuses, et criblée de pores formés par les extrémités des vaisseaux exhalants et absorbants, elle devient le siège et l'organe de trois fonctions importantes, le tact, l'exhalation et l'absorption.

Comme organe du tact, la peax perçoit la première l'impression des objets extérieurs, et avertit l'animal de leur action. La délicatesse du tact est en raison inverse de la peau; aussi les 'chevaux sont d'autant plus sensibles aux aides, qu'is l'ont plus mince. Comme organe exhalant, elle rejette av dehors, par la transpiration, une masse énorme d'humeurs inutiles ou unisibles; et cette excrétion, la plus copieuso de toutes, ne peut être dérangée sans de grava-inconvénients. D'un autre côté, les pores absorbants ayant la propriété d'aspirer les fluides avec lesquels la peau se trouve en contact, deviennent la voie par laquelle s'introduisent, dans l'économie animale, des germes nombreux de maladies, comme aussi les principes les plus subtils des substances médicamenteuses appliquées à l'extérieur.

L'impression subite du froid, l'abus des corps gras et des astringents, en obstruant ou resserrant les pores de la peau, deviennent la source de toutes les maladies que peuvent

engendrer les arrêts de transpiration.

On trouve en dessous de la peau le tissu cellulaire, tissu làche, spongieux, blanchâtre, plus ou moins infiltré de graisse, qui enveloppe les muscles, remplit leurs interstices, et

s'insinue jusque dans les organes les plus profonds. Il devient

quelquefois le siège d'infiltrations morbifiques.

Le sens de l'odorat paraît résider essentiellement dans les membranes de l'ethmoide et des cornels, qui reçoivent directement du cerveau un nert appele olfactif, au moyen duquel les corps odorants, dont l'air est l'excipient, lui sont transmis. Ce sens est médicorement développé dans le cheval.

La langue et le palais sont les principaux organes du goût, au moyen des nerfs disséminés en couches très-fines dans les tissus exposés au contact des aliments.

## ORGANES URINAIRES ET GÉNITAUX.

Les reins, les urétères et la vessie composent l'appareil urinaire. Les reins ou rognons sont deux glandes couchées à côté des vertèbres lombaires en dehors du péritoine; on remarque dans leur intérieur une cavité ou bassinet, d'où partent les deux conduits nommés uréfères pour se rendre dans la vessie. Celle-ci est une poche membraneuse et circulaire couchée dans le bassin au-dessus des os pubis, de manière que son fond est tourné vers le bas-ventre et son corps vers l'anus. L'urine sécrétée dans le bassin et est transportée par les urétères dans la vessie, où elle tombe goutte à goutte et s'y anasse jusqu'à ce que les contractions de ce vissère la forcent à s'échapper par le col.

Les organes urinaires sont sujets à plusieurs maladies et renferment quelquefois des pierres plus ou moins grosses.

Les parties au moyen desquelles le cheval communique avec les juments pour pocréer un individu semblable à eux, sont dans le premier, le membre, les testicules et leurs annexes; et dans la femelle, le vagin, la matrice; les ovaires et leurs annexes.

# CHAPITRE III.

# Éducation générale et reproduction des chevaux.

# DES RACES ET DES CROISEMENTS.

Les pâturages gras fournissent des races de chevaux d'une grande taille, mais lourde et épais, chargés de tête et d'encolure, forts en épaules. Les terrains humides et marécageux ont en outre l'inconvénient d'attendrir la corne, de produire des pieds plats et combles, de grosses jambes. On doit conclure de là, et l'expérience le confirme tous les jours, que les chevaux nourris dans les pâturages secs et même arides des pays méridionaux seront petits de taille, nerveux, peu chargés de chair, pleins d'ardeur et de feu; que ceux qui sortiront d'un terrain ni trop sec ni trop gras réuniront la taille à la vigueur; enfin, que ceux des pays marécageux sont grossiers et mous.

C'est dans l'Arabie que l'on doit chercher le type et la souche des plus belles races. Les chevaux de ce pays passent à juste titre pour les plus parfaits de tous (1), et sont trèsrechierchés pour le service des haras; aussi se paient-ils extrèmement cher. Les provinces barbaresques produisent de très-bons chevaux de chasse et de manège.

L'Espagne est plus renommée pour ses belles mules que pour ses chevaux. Cependant les andalous sont très-estimés pour la beauté des formes et les autres qualités que l'on recherche dans les chevaux fins.

On trouve en Italie, et surtout dans le royaume de Naples, quelques races estimées, surtout pour le carrosse. L'île de Corse, qui n'en est pas éloignée, fournit des chevaux trèsbien faits, pleins de vivacité et durs à la fatigue; mais la petitesse de leur taille les rend propres à un très-petit nombre d'usages.

Les chevaux anglais ont de l'haleine ; ils sont généralement nerveux, légyrs e le excellents coureurs, très-propres à la chasse ou à disputer le prix dans les courses. Mais ceux qui possèdent toutes ces qualités ne sont pas indigènes; ils proviennent pour la plupart de chevaux barbes. On connaît d'ailleurs le soin extrème avec lequel les Anglais s'attachent au perfectionnement et à la conservation des races.

Enfin, plusieurs contrées d'Allemagne, notamment le Mecklembourg, le Holstein, fournissent beaucoup de chevaux estimés pour le carrosse et la grosse cavalerie.

L'éducation des chevaux avait été fort négligée en France pendant longtemps; aussi ne sommes-nous pas aussi riches en ce genre que nous le devrions, eu égard aux autres avantages dont la nature de notre sol et de noire climat nous a favorisés. Cependant le gouvernement a adopté quelques mesures qui, tout imparfaites qu'elles sont, ne peuvent manquer de produire tôt ou tard d'heureux effets en répandant une salutaire émulation parmi les propriétaires de chevaux.

<sup>- (1)</sup> Ceci doit s'entendre de la bonté, en les chevaux arabes n'ont pas de Lelles formes, muis ils sont d'une rigueur et d'une solidité dont rieu n'approche.

En attendant, nous tirons annuellement des pays voisins plusieurs milliers de ces animaux, soit pour les usages domestiques ou pour ceux de la guerre.

Les chevaux normands sont grands et robustes; on les emploie communément au carrosse et pour la grosse cavalerie, concurremment avec ceux d'Allemagne : il en vient

aussi quelques-uns du Poitou et de l'Auvergne.

La race limonsine, quoique altérée par des mésaillances, est aussi distinguée sous le rapport de la figure que sous celui de la finesse et de la légèreté; il faut les attendre cinq, six et même sept ans, mais ils durent souvent jusqu'à vingtcinq ou trente.

La Bretagne fournit à la Normandie un grand nombre de chevaux, qui sont ensuite vendus comme normands, et résistent mieux au travail que ceux-ci, quoique moins beaux. Les doubles bidets du Morbihan sont très-recherchés pour le service des postes, et ne suffisent pas aux besoins de ce genre de service.

Le Poitou, l'Aunis, l'Angoumois, l'Anjou, la Saintonge, produisent beaucoup de bons chevaux, qui vont s'engraissèr dans les pâturages de la Normaudie avant d'être livrés au commerce.

La Perche, la Touraine, élèvent beaucoup de chevaux propres au trait et à la cavalerie légère; ceux des bords de

la Sarthe sont les plus renommés.

La Guienne, le Béarn, le Roussillon et quelques autresprovinces méridionales, fournissent une excellente race de chevaux qui se ressent de son origine espagnole. Les navarreins jouissent surtout d'une grande réputation pour le manège et la guerre.

La Bourgogne, le Bourbonnais et le Nivernais élèvent un assez grand nombre de chevaux propres à divers usages.

Les ardennois sont nerveux, sobres, durs au travail et d'un excellent service.

Les bas-normands, ceux du Cotentin et les flamands sont excellents pour le carrosse; les comtois et les bourbonnais, pour la charrette. Les flamands ont la tête grosse et les

pieds plats.

Les meilleures, races dégénèrent quelquefois dans leur propre pays, à plus forte raison dans les pays où elles se trouvent transplantées, si l'on n'a soin de les ronouveler en les croisant avec des races supérieures; ce moyen est aussi le plus efficace pour améliorer les races médiocres.

Quatre règles principales sont à observer dans le mélange des races : la première, que les races du Midi améliorent

celles du Nord; la seconde, que les races se relèvent principalement par les étalons; la troisième, que les races croisées se détériorent après plusieurs générations, et ont besoin d'être renouvelées par de nouveaux croisements, et que l'accroissement progressif de taille n'est un signe réel d'amélioration qu'autant qu'il est accompagné de la perfection des formes; la quatrième, que l'on ne doit employer pour le croisement que des races pures et non mélangées.

On doit conclure de ce qui précède, que, pour conserver les belles races d'une contrée, il faut n'accoupler que les plus beaux individus de ces races; que des races bàtardes, mélangées ensemble, ne feront que s'éloigner encore plus de leur origino; enfin, que l'on doit toujours choisir, pour le croisement, un étalon provenant d'une contrée plus méridionale que celle de la jument; et qu'ainsi l'arabe, le barbe, le persan, l'espagnol, améliorent nos races indigènes.

#### DE LA MONTE ET DU PART.

Un cheval fin ne devrait pas faire le service d'étalon avant l'àge de six ans révolus, et il pourrait durer alors jusqu'à dix-huit, vingt, et même vingt-tipq ans. Il ne faut pas s'attendre néanmoins qu'il donne, dans cet âge avancé, d'aussi beaux rejetons que dans as jeunesse. Les chevaux communs acquérant plus promptement que les autres la vigueur nécessaire, peuvent être employés à cet usage un an ou deux plus tôt, mais ils durent aussi beaucoup moins. Quant aux juments, on peut les faire saillir dès l'àge de quatre ou cinq ans, jusqu'à quinze ou seize.

Les poulains participant essentiellement des qualités de leurs pères et mères, les personnes jalouses de faire de beaux élèves ne peuvent apporter trop de soins dans le choix des

individus destinés à produire race.

On fait cas d'un étalon dans la force de l'âge, d'une belle encolure, bien ouvert entre les bras et les jarrets, réunissant l'élégance des formes à la vigueur; on rejette ceux qui auraient quelques défauts essentiels de conformation, quelque maladie réputée héréditaire, telle que la disposition aux fluxions, les yeux faibles ou lunatiques, les éparvins ou la pousse. Outre qu'un cheval ramingue, ombrageux, malin ou attaqué de quelque autre vice de même genre, serait dangereux dans un haras, il serait à craîndre que sa progéniture ne s'en ressentit. Ces défauts suffiraient donc pour faire rejeter un étalon qui réunirait d'ailleurs toutes les qualités physiques requises.

Quoique la nature du poil n'influe en rien sur la bonté intrinsèque d'un cheval, on ne doit pourtant pas dédaigne dans un étalon fin la beauté de la robe. Les plus estimés sont le noir ou le gris, le bai et l'alezan; en général, les couleurs franches, et non celles qui sont lavées ou mal teintes.

Quoique le poulain emprunte ordinairement plus des formes du père que de celles de la mère, il ne faut pas s'attendre à voir sortir d'une jument grossière ce que produira celle qui descend d'une race distinguée. On obtiendra au contraire de très-beaux produits si l'on appareille un étalon de race

avec une jument de race déjà croisée.

Une bonne poulinière doit avoir le vossire et la croupe larges : celles qui ont les côtes apiaties, et par conséquent le ventre resserré, mettent le plus souvent au monde des poulains chétifs et gréles; il faut de plus qu'elle soit bonne nourrice, et qu'elle ait un bel avant-main, parce que, quand elle préte quelque chose de sa figure à son fruit, c'est plus particulièrement cette partie. Les juments anglaises, allemandes et normandes, de bonne race, sont réputées les meilleures, et donnent de très-beaux produits si elles sont convenablement accouplées.

Les juments entrant communément en chaleur vers la fid de mars ou le commencement d'avril, la asison de la monte commence à la même époque, et dure deux à trois mois ; mais il ne faut pas attendre qu'elle soit trop avancée, parce qu'il est bon que les juments soient couvertes plusieurs fois à quelques jours d'intervalle, ce qui ne pourrait plus avoir lieu si on la lissait passer leurs premières chaleurs sans les

présenter à l'étalon.

Il ne conviendrait pas de faire couvrir celles qui entreraient en chaleur avant ou après la saison, parce que, dans
le premier cas, le poulain viendrait au monde pendant les
froids et avant la saison des herbes; et que, dans le second
cas, il aurait trop à souffiri de la chaleur, des mouches, et
n'aurait pas le temps d'acquérir les forces nécessaires pour
feister à l'hiver. Il est cependant beaucoup de poulains
venus dans l'arrière-saison, c'est-à-dire vers novembre ou decembre, qui n'en réussissent pas moins bien, et qui font
de bons et heaux chevaux. Ou reconnaît qu'une jument est
au point convenable pour être couverte, à l'émission par la
vulve de cette humeur visqueuse connue sous le nom d'hippomane, et aux signes qu'elle donne à la vue d'un mâle. On a,
dans les haras, un étalon d'essai ou boute-en-train, qui est
un manyais cheval avant l'habitude de hennir fréeuemment,

et que l'on présente souvent aux juments que l'on veut essaver (1).

Outre les qualités générales que l'on doit rechercher dans les individus destinés à la reproduction de leur race, il en est de particulières et de relatives au produit que l'on veut obtenir, qui mettent dans la nécessité de combiner en conséquence l'accomplissement des races et celui des figures, de manière à produire, dans le rejeton qui doit en résulter, les proportions que l'on désire, en évitant les contrastes trop prononcés, qui ne donneraient que des produits difformes.

Toutes les pratiques indiquées et recommandées par quelques auteurs pour provoquer la chaleur de la jument et assurer la fécondité de l'étalon, sont inutiles, quelquefois même nuisibles. Lorsque le moment de la monte approche, il suffit de donner à celui-ci une nourriture meilleure et plus abondante : de la bonne avoine, quelques féverolles, peu d'orge, de la bonne paille, et de le promener tous les jours. On peut leur donner quelques jointées de froment, outre leur ration habituelle, mais rien qui puisse les échauffer d'une manière surnaturelle ; les juments demandent à peu près le même régime.

La monte se pratique de deux manières, en liberté ou à la main. Dans la première, on lâche l'étalon dans un enclos avec toutes les juments qu'il doit saillir, et il les sert autant de fois qu'il veut; ou bien on lui en donne un certain nombre tous les

jours, ce qui le fatigue beaucoup moins.

Dans la monte à la main, deux hommes tenant chacun une longe attachée au caveçon, conduisent l'étalon à la jument : celle-ci est tenue par un troisième qui a soin de lui parler et de la tranquilliser si elle s'agite. Les hommes employés à ce service connaissent les moyens de s'opposer aux mouvements désordonnés que l'étalon ou la jument peuvent faire dans cette circonstance; mais afin d'éviter que ces animaux ne se blessent, il est bon de les déferrer de derrière (2).

Aussitot que l'étalen a fini sa fonction, on le rentre promptement à l'écurie pour lui abattre la sueur et le houchonner; on le couvre, et on le laisse tranquille pendant deux ou trois heures, après lui avoir donné un peu d'avoine. Quoi-

<sup>(1)</sup> C'est un moyen qu'on ne met plus que rarement en usege.

<sup>(2)</sup> Il vant encore beaucoup mieux entraver les pleds de derrière avec des entravons qui seront attachés, à l'aide de cordes, à une bricole que l'on passe au cou de la jument. Comme la queue peut aussi mettre obstacle à la copulation, on l'attachera par le tronçou avec une corde qui sera fortement fixée à la bricole; si, malgré ces movens, le jament no restait pas trasquille, on lui placerait un sorche-nez.

qu'il puisse saillir tous les jours, on fera bien de le laisser reposer un jour sur deux ou trois, et il sera bon de ne pas l'excéder de travail pendant toute la saison de la monte.

A l'égard des juments, aussitôt qu'elles ont été couvertes, on les reconduit à la prairie ou à l'écurie, Quelques personnes sont dans l'usage de les promener l'espace d'un quart-d'heure, afin de les faire retenir; d'autres leur jettont un seau d'eau froide sous la queue, dans le même but; mais ces moyens sont plus préjudiciables qu'utiles. Ce que l'on a de mieux à faire est de les laisser parlaitement tranquilles pendant quelques beures, et d'éviler même de les bouchonner, dans la crainte de les chatouiller.

Il est assez difficile de reconnaître à des signes certains qu'une jument est pleine, avant que son fruit commence à remuer : cependant on remarque assez généralement que celles qui out retenu refusent de recevoir le mâle de nouveau, et se maintiennent plus grasses que les autres : on peut aussi faire trotter pendant quelques instants celles que l'on soupçonne pleines; alors, si, après les avoir fait hoire et manger, on applique la main sous le ventre, on sentira plutôt les mouvements en question; mais il est évident que ce sicne pe peut servir qu'au hout de quelques mois.

La jument porte onze mois et quelques jours, et met has un seul poulain, três-rarement deux. Elle redevient en chaleur, peut être présentée de nouveau à l'étalon dès le neuvième jour, ce que l'on renouvelle de neuf en neuf jours, jusqu'à ce qu'elle s'y reuse : c'est ainsi qu'en usent les personnes qui tiennent plus au nombre qu'à la beauté des produits (1).

Les juments pleines demandent à être ménagées, surtout pendant les deux mois qui précédent le moment du part; celles que l'on tient habituellement à l'écurie ne donnent pas des poulains aussi forts, et sont moins bonnes nourrices que celles qui sont habituées au grand air et aux herbages : aussi est-il conrenable que les poulinières pâturent en liberté pendant la belle saison, et ne rentrent à l'écurie qu'aux approches de l'hiver. Elles redoutent plus les pluies froides que les fortes gelées.

<sup>(1)</sup> C'est une pratique très-muraise que de faire saillir les cavales neuf jours après qu'elles out mis bus, sons prétent en élles ratienneut plus niciences; en effet, il est facile de s'apprentoir que, dans oc cus, la mère doit fournir difficilement à la nouvrieure de deux individeus, et par conséquent s'épaise hien plus que lorsqu'on attend à l'année suivante pour lai donner l'étalon; su reste, il est prouté par l'expérience que, dans ce dernier cus, elle croçoit plus facilement.

On évalue à vingt ou trente, et même au-delà, le nombre de juments qu'un bon étalon peut servir pondant la durée d'une monte; mais l'on conçoit facilement que ce nombre doit dépendre essentiellement de l'âge de l'animal, de sa vigueur naturelle, de la nature de sa race, et du genre de vie auquel il est soumis; et qu'il conservera d'ailleurs ses facultés génératrices d'autant plus longtemps qu'on le ménagera davantage.

Il ne faut pas croire du reste que les étalons nourris à l'écurie soient plus féconds que coux que l'on fait travailler, l'expérience prouve tous les jours le contraire : il suffit qu'ils soient habituellement bien nourris et bien soignés, La même

observation est applicable aux juments pleines.

Les étalons et les juments deivent être déferrés des quatre pieds, dans la monte en liberté. Dans la monte à la main, il suffira de déferrer ceux-la par devant, et celles-ci du derrière.

#### DES SOINS A DONNER AUX JUMENTS EN TRAVAIL.

Bien que les juments mettent ordinairement bas sans avoir besoin d'aucun secours étranger, il est des circonstances où la main de l'homme devient nécessaire; d'ailleurs, la mère et son fruit demandent des soins particuliers aussitôt après le part.

Aux approches du terme, le ventre tombe, les flancs se creusent, les mamelles sont gonflées et laissent échapper un lait séreux; la jument, mal assurée sur ses jambes, et tourmentée par intervalles de douleurs aiguës, marche avec peine, se couche et se lève fréquemment, fait des efforts violents pour se débarrasser du fardeau qui la tourmente; le vagin s'élargit considérablement, et les eaux ne tardent pas à percer.

Dans l'ordre naturel, le poulain se présente par la tête, posée sur les deux membres antérieurs, la nuque en haut et le nez en bas; viennent ensuite le corps et l'arrière-faix; le

cordon se rompt ordinairement de lui-même.

Si les choses ne se passent pas aussi naturellement, et que l'on ait lieu de craindre pour la mère ou son fruit, il faut de suite réclamer les secours d'un homme de l'art; mais en at-

tendant son arrivée, voici ce que l'on doit faire:

Si la jument fait des efforts infructueux pour se déliver, et que ses forces paraissent succomber, on peut lui faire avalerune bouteille de vin chaud si elle est vieille, faible et maigre; mais une saignée conviendrait mieux si elle était jeune et vigoureuse.

Si le poulain est mort, ce que l'on reconnaît, lorsqu'à la suite d'un accident quelconque, on a cessé de le sentir remuer en appliquant le plat de la main sur le ventre, il faut, après s'être frotté d'huile tout l'avant-bras, l'introduire dans le ventre pour retirer le fœtus mort.

Si, quoique vivant, il ne peut sortir parce qu'il se présente mal, c'est-à-dire, daus une position autre que celle ci-dessus décrite, il faut employer la main, comme il vient d'être dit,

pour le ranger convenablement.

Si une jument pleine éprouve un accident qui fasse craindre qu'elle n'avorte, il faut de suite lui tirer un peu de sang, la laisser libre dans l'écurie avec une bonne litière, la mettre à l'eau blanche et à la diète, jusqu'à ce que le danger soit dissipé.

Si, malgré ces précautions, on ne peut prévenir l'avortement, il faut la garantir soigneusement du froid, et la mettre à la diète pour prévenir des accidents qui pourraient devenir

très-graves.

Lorsque le moment du part approche, on enferme la jument, libre et sans licol, dans une écurie séparée, à l'abri du froid et de l'humidité; on lui fait une bonne litière, et l'on ne laisse autour d'elle personne d'inutile, parce que beaucoup de juments sont génées par la présence de trop de monde.

Les juments mettent bas debout ou couchées; dans l'un et l'autre cas, le cordon se rompt de lui-même, sinon la mère le coupe avec ses dents, elle lèche ensuite son poulain pour le débarrasser de l'enduit visqueux qui le recouvre, après quoi le poulcin va chercher les mamelles, et il faut quelquefois l'aider à les trouver; souvent aussi on est obligé de tenir la mère afin de la forcer à se laisser têter si elle met bas pour

la première fois.

Si le poulain a souffert en naissant ou refuse de téter, on peut lui faire boire un peu d'eau et de vin tiède ; ou traire la mère et lui en faire boire le lait. Il faudra le tenir chaudement couché auprès d'elle, et surtout ne le point tourmenter.

Quant à la mère, il faut, aussitôt après la mise bas, la bouchonner, lui donner de l'eau blanche tiède, la couvrir et la laisser parfaitement tranquille pendant quelques heures.

Beaucoup de personnes prétendant que le premier lait, qui est liquide et un peu purgatif, peut donner des tranchées, conseillent de le traire, ou d'éloigner le poulain de sa mère pendant quelques heures. C'est une erreur fondée sur l'ignorance des véritables propriétés de ce lait : loin d'être malfaisant, il est très-utile, en ce qu'il facilite l'évacuation de cette humeur noire et visqueuse qui remplit le tube digestif des jeunes animaux, et qui leur cause souvent ellemème les coliques et les tranchées que l'on attribue improprement au lait.

Il arrive quelquefois que, sans causes connues, la mère refuse obstinément de se laisser têter par le nouveau-né, et qu'elle cherche même à le mordre; dans ces circonstances, qui ont lieu fréquemment, lorsque la jument voit son premier poulain, on doit, par des caresses et des soins assidus, la forcer à se laisser approcher par lui.

On est obligé d'employer le même moyen lorsqu'un poulain ayant perdu sa mêre, on est obligé de lui donner une nourrice, qui ne manquera pas de le mal accueillir dans les commencements. Si, au contraire, on veut donner un second nourrisson à la jument qui vient de mettre bas, ou en substituer un astre au sien, il faut frotter l'étranger avec l'arrièrefaix du nouveau-né, et elle le nourrira sans difficulté.

Les juments nouvellement délivrées doivent être renfermées à part avec leurs petits pendant dix ou quinze jours, selon la saison, et nourries avec du très-bon foin, un ou deux picotins d'avoine et d'orge mélangés, et de l'eau blanche. Au bout de cet temps, les jeunes poulains étant assez forts pour sortir, on les laissera suivre leur mère, soit au travail, soit à la prairie, si le temps le permet. Cet exercice leur fera beaucoup de bien; mais il faut les garantir avec soin, pendant les premiers jours, du froid, de l'humidité et surtout de la grêle.

D'anciens auteurs, fort recommandables d'ailleurs, donnent maintes recettes plus ou moins ridicules pour empécher, disent-ils, les juments d'avorter. Les soins et les ménagements sont le seul moyen qui ait quelque efficacité, et c'est le seul que l'on doive mettre en usage. Il faut aussi se garder d'administrer sans nécessité aucun breuvage ni remède excitant au moment du part, ni surtout le provoquer en perçant les membranes.

### DU SOIN ET DE L'ÉDUCATION DES POULAINS.

Les poulains commencent à manger vers l'âge de deux mois, et l'on doit leur fournir, dès cette époque, des aliments appropriés à leur âge; mais on ne les sévrera que vers l'âge de six à sept mois, plus tôt ou plus tard, selon les circonstances; ceux que l'on fait têter trop longtemps, à moins qu'ils ne soient faibles et valétudinaires, prennent, il est vrai, plus de corps, mais deviennent souvent mous et paresseux.

Les jeunes poulains paraissent tristes, inquiets, dès qu'on les retire d'auprès de leur mère, et refusent quelquefois de manger; mais ils ne tardent pas à l'oublier et reprennent leur vivacité naturelle. On leur donne pour nourriture de l'orge ou de l'avoine écrasée, ou ces deux grains mélangés, du foin «bien tendre, de l'eau blanche, et on les conduit au pâturage aussitôt que le temps le permet. Il faut observer que l'herbe trop nouvelle leur làche le ventre, les empéche de profiter, et leur cause quelquefois des tranchées : le son est une mauvaise nourriture pour eux.

On recommante de leur écraser le grain, parce que si on le, leur donnait entier, ils en perdraient heaucoup, le mâcheraient avec peine, et s'useraient les dents; heaucoup de personnes sont même dans l'usage de ne donner que du son pendant les premiers mois. Le grain nous paralt préférable.

surtout pendant l'usage des herbes tendres.

Les poulains en sevrage doivent être enfermés dans une écurie bien saine, très-propre, point trop chaude, afin de ne pas les rendre frileux; il faut que les mangeoires et râteliers soient assez has pour qu'ils puissent y manger avec facilité. On renouvelle eur litière soir et matin; et toutes les fois que le temps est beau, on les mêne promener, en évitant autant que possible les terrains humides et ceux qui sont entrecoupés de fossés, ravins ou inégalités quelconques.

On leur tond la queue vers l'âge d'un an à dix-huit mois, afin qu'elle devienne plus fournie; opération que l'on peut réitèrer une ou deux fois, à cinq ou six mois d'intervalle. A dix-huit mois ou deux ans, on les sépare d'àvec les poulieles, parce que, sentant déjà premier aiguillon de

l'amour, ils pourraient s'énerver sans retour.

A trente mois on peut commencer à leur donner un licol et à les panser à fond : jusque-là il convient de les laisser libres et de se borner à les brosser tous les jours, ou de deux jours l'un, et à les peigner de temps en temps.

Cet âge est aussi le plus propre à la castration, quoique l'on puisse la pratiquer plus tôt ou plus tard, selon les circonstances; il est bien de remarquer que les poulains qui ont la croupe fournie et l'encolure effilée, doivent être hongrés plus tard que ceux chez qui on remarque la disposition contraire, le corps s'épaississant de plus en plus avant l'opération.

Les poulains nourris à l'herbe cessent d'aller au pâturage vers l'âge de trois ou quatre ans, afin de recevoir à l'écurie une nourriture plus substantielle et plus propre à fortifier leur constitution. Garsault et quelques autres conseillent de les tenir à cette occasion pendant une huitaine de jours à lapaille, pour les laisser vider leur vert ; de leur administrer quelques vermifuges, si la saison a été froide et humide : de les purger, de les saigner, etc.; mais nous pensons qu'il vaut beaucoup mieux les faire passer graduellement du vert au sec, et ne les médicamenter qu'en cas de nécessité évidente.

Mais si la gourme se déclare, on emploie l'eau blanche miellée, tiède, les fumigations et injections émollientes; et, s'il y a lieu, les mastigadours ou billots adoucissants, les poudres de guimauve et de réglisse avec du miel. Enfin, les onctions avec l'onguent de laurier si les glandes de la ga-

nache sont engorgees.

Les jeunes poulains sont sujets à avoir les jambes engorgées, particulièrement quand ils fréquentent des pâturages gras ou humides. Si le gonflement ne se dissipe pas de luimême au bout de quelques jours, il faut frotter les parties avec de l'eau-de-vie camphrée ou avec du gros vin dans lequel on aura fait bouillir des herbes aromatiques. Ce remède est aussi très-bon pour fortifier les jambes faibles et grêles.

Les poulains peuvent être montés à l'âge de quatre ans ; mais il vaut mieux attendre jusqu'à cinq, et même jusqu'à six, quand on veut avoir de bons chevaux de manège. En général, les chevaux qui ont été ménagés pendant leur ieunesse, se conservent bien plus longtemps fins et vigoureux que ceux que l'on a mis au travail trop tôt. On les ferre quelques mois seulement avant de s'en servir.

Cependant il est essentiel de les dresser de très-bonne heure, afin d'en venir plus facilement à bout. A cet effet, dès le milieu de la troisième année on commence à les faire trotter tous les jours à la longe autour du pilier, jusqu'à ce qu'ils

soient accoutumés à cette première leçon.

On les habituera petit à petit à supporter, tous les jours pendant quelques heures, une selle dont la sangle ne fera d'abord que leur effleurer le ventre sans le serrer, ou un harnais léger avec une croupière un peu longue; on leur mettra le bridon un peu plus tard. On les accoutumera en même temps à se laisser approcher sans difficulté, à donner le pied à volonté, etc.

Cela fait, et lorsque le cheval tournera facilement aux deux mains, qu'il ne s'effarouchera plus lorsque l'on voudra le toucher, on commencera à lui monter sur le dos, d'abord sans le faire marcher, puis pour lui faire faire quelques pas. Si on le destine au trait, on l'attellera avec un cheval fait, et on le conduira par la bride jusqu'à ce qu'il puisse s'en passer; on l'habitue ainsi à avancer, à reculer, tourner, etc., en lau donnant au besoin de petits coups de gaule, mais avec bear

coup de douceur et sans le brusquer.

Ces diverses leçons doivent être données petit à petit, lentement, de manière à ne pas fatiguer ou impatienter le chevai; et il ne faut le faire passer de l'une à l'autre que lorsqu'il est bien confirmé dans les précédentes. Il faut en même temps lui parler, le flatter, ne le châtier que le moins possible, corriger cependant les mauvaises habitudes qu'il peut contracter, et n'exiger rien qui soit encore au-dessus de ses forces ou de son intelligence. Les chevaux qui sont rudoyés dès leur tendre jeunesse deviennent presque toujours rétifs, ramingues et difficiles à gouverner; tandis que ceux qui ont été traités avec les ménagements nécessaires, ne dennent aucune peine à dresser.

L'Age auquel il convient de faire travailler les chevanx dépend des races, des climats, de la manière dont ils ont été nourris depnis leur enfance, et du genre de service auquel ils sont destinés. L'époque de la cessation de la croissance est en général celle qui doit servir de base. Mais on gagne toujours plus à attendre qu'à se hâter; les chevaux en sont plus forts, d'un meilleur service, et dureront plus longtemps. Les chevaux communs peuvent être mis au travail des l'âxe de trois ou quatre ans; mais les chevaux fins

doivent être attendus cing à six ans.

Les chevaux qui n'ont point été apprivoisés dès leur tendre jeunesse, restent assez souvent farouches au point de ne se laisser approcher que très-difficilement. On parrient quelquefois à les adoucir à force de patience et de ménagements; moi orsque ces moyens sont insuffisants, il n'y en a pas de plus sûr que de leur laisser endurer la soit et la faine.

## DE LA DENTITION ET DES MOYENS DE RECONNAITRE L'AGE DANS LE CHEVAL A TOUTES LES ÉPOQUES DE LA VIE;

On ne possédait encore de notions à peu près exactes sur l'Age du cheval, que jusqu'à huit ans, lorsque M. Girard, dont le nom se rattache à tant de travaux importants, publia, il y a quelques années, sous le titre d'Hippékiologie, un traité de l'âge du cheval, depuis le moment de sa naissance jusqu'à la vieillesse la plus avancée.

C'est dans cet ouvrage où se trouvent énoncés avec la plus grande précision des principes dont l'observation a constaté et constate encore tous les jours l'exactitude, que nous avons puisé les matériaux de cet article sur la connaissance de l'âge, à l'étude duquel nous allons préluder par quelques considérations anatomiques relatives aux dents:

Les dents sont des parties très-dures, enchàssées dans les os maxillaires, formant à chaque màchoire une ligne courbe, interrompue vers le quart infégieur, nommée ar-

cade dentaire.

Leur nombre est de quarante a quarante-quatre dans le cheval, et de trente-six à quarante dans la jument; on les

distingue en incisives, crochets et molaires.

Les unes, faisant leur éruption peu de temps après la naissance, sont nommées dents de lait, ou dents caduques; co sont les incisives et les trois premières ou avant-molaires, tant supérieures qu'inférieures. D'autres, plus tardives dans leur développement et leur sortie, sont appelées persistantes, parce qu'une fois qu'elles ont paru, leur chute ne doit plus être considérée que comme le résultat d'un accident. Enfin, l'on désigne sous le nom de dents de remplacement, celles qui prennent la place des dents de lait, lorsque celles-ci sont tombées.

Les dents incisives, au nombre de six à chaque mâchoire. et ainsi nommées parce qu'elles servent à couper les aliments dont l'animal se nourrit, sont distinguées ainsi qu'il suit : les daux du milieu sont appelées pinces : celles qui les touchent de chaque côté ont reçu le nom de mitoyennes; enfin , les deux dernières , qui terminent le cercle décrit par les incisives, sont nommées coins. Toute dent incisive offre deux parties, une libre et l'autre enchâssée. A l'extrémité de la partie libre d'une dent incisive vierge (c'est-à-dire, qui n'a point encore éprouvé d'usure), on remarque une cavité conoïde (Pl. V, fig. 1re A), qui se remplit bientôt d'une matière cimenteuse, noiratre, vulgairement connue sons le nom de germe de fève. Cette cavité, qui marche dans l'épaisseur de la dent, en se rapprochant graduellement de sa face postérieure, est circonscrite à son entrée par deux bords d'inégale hauteur, dont l'usure, parvenue à un certain degré, donne à cette extrémité de la dent la forme d'une surface assez irrégulièrement plane, appelée table.

La partie enchàssée, que l'on nomme encere la racine de la dent, est courbée en arc. Dans les dents incisives vierges, cette partie est courte, arrondie et creusée d'une large cavité qui se prolonge jusque dans l'intérieur de la partie libre; elle renferme la pulpe d'où émanent les sucs nourriciers de la dent. A mesure que le sujet avance en âge, la racine des dents s'allonge, devient anguleuse; la cavité pulpeuse diminue à mesure que les changements s'opèrent, et finit même

par s'oblitérer complètement.

Quelque temps après leur éruption, les incisives n'affectent donc plus la mème forme dans toule leur étendue; ainsi, à l'époque où elles commencent à user, leur surface de frottement est aplatte d'avant en arrière; plus tard, cette surface devient successivement ovale, arrondie, ronde, triangulaire, et enfin aplatie d'un côté à l'autre. On peutrendre les différentes formes évidentes en coupant uue incisive de remplacement de 7 millimètres en 7 millimètres, à peu près comme cela est représente fig. 5.

La disposition des deux cavités dentaires précédemment indiquées, est telle dans l'épaisseur de la dent qu'elles se croisent, et qu'à un certain âge elles apparaissent simultanément sur la table de la dent, l'externe sous la forme d'un petit cul-de-sac noirâtre, et l'interne sous l'aspect d'une tache jaunâtre, allongée ou arrondie (fig. 4). Les incisives cadques, encore nommées dents de poulain, difèrent un peu des dents de remplacement dont nous venons d'indiquer les caractères; ainsi, leur partie libre généralement plus large, plus blanche et striée, est séparée de la partie achàssée par un étranglement qu'on no remarque jamais; dans les dents de remplacement (fig. 2).

Les dents molaires ou mâchelières, au nombre de douze de aque mâchoire, le plus ordinairement, forment le côté des arcades dentaires, et sont séparées des incisives ou des crochets, lorsque ces dernières dents existent, par un intervaile nommé essace interdentaire.

Ces sortes de dents ne pouvant donner aucun indice certain sur l'âge du cheval, tant à cause de leur situation profonde que de l'irrégularité de leur surface de frottement, nous croyons inufile d'entrer dans de plus longs détails à leur égard : nous dirons seulement en terminart, qu'il esiste quelquefois, en avant de la première molaire de chaque arcade, une petite dent que l'on désigne ordinairement sous le nom de molaire supplémentaire, ou dent de loup.

Les crochets ou dents angulaires, au nombre de deux à chaque mâchoire, sont situés dans l'intervalle qui sépare les locisives des molaires. Leur partie libre, conoide et striée, présente sur le milieu de son plan inferne une éminence allongée que circonscrivent deux sillons profonds. Les juments sont ordinairement privées de ces sortes de dents; quelquefois, néanmoins, elles portent des crochets rudiments.

taires qui sont toujours dépourvus de l'éminence et des cannelures que présentent ces dents considérées dans le måle.

Les anciens hippiatres supposaient stériles les juments qui portent des crochets, de là le nom de bréhaignes qu'ils don-

naient à ces femelles. Les différentes espèces de dents sont formées de deux substances, l'une qui est appelée l'émail, l'autre l'ivoire. Cette dernière substance, très-consistante et de couleur jaunatre, existe dans toute l'étendue de la dent, et forme à elle seule sa racine. L'émail, qui n'existe que dans la partie libre des dents, où il forme une espèce de croûte appliquée sur l'ivoire, est blanc, luisant et beaucoup plus dur encore que la substance éburnée. Après avoir recouvert les deux faces de la partie libre des incisives, l'émail se replie pour former les bords et les parois de la cavité dentaire extérieure que l'on désigne encore sous le nom de cornet dentaire extérieur (fig. 3, B), par opposition à la dénomination de cornet dentaire intérieur, par laquelle on désigne la cavité pulpeuse on radicale de la dent. Dès l'instant où les dents incisives frottent les unes contre les autres, les deux bords qui circonscrivent le cornet dentaire extérieur s'usent et se mettent de niveau. La table de la dent présente alors deux rubans d'émail, un extérieur nommé émail d'encadrement, l'autre intérieur, qui entoure le cornet dentaire extérieur : c'est l'émail central. (Voyez fig. 4; sections 0 et 0).

Toutes les dents se forment et se développent dans l'intérieur des os maxillaires. Elles ne constituent, dans le principe de leur formation, que de petites vésicules remplies d'une matière gélatiniforme, au sommet desquelles apparaissent ensuite plusieurs plaques de substance éburnée, qui augmentent d'épaisseur par l'addition de nouvelles couches. La dent prenant bientôt de la densité dans tous les sens, fait effort sur les parois de la cavité qui la renferme; elle ne tarde pas à percer la gencive et à se montrer dans l'intérieur de la bouche. Une fois que leur éruption est faite, les dents continuent à croître en longueur du côté de la racine, et cet accroissement est tel, que les portions usées par le frottement des tables les unes sur les autres, sont constamment remplacées par d'autres portions qui s'ajoutent à l'extrémité de la racine. L'usure de chaque dent incisive est évaluée à 2 millimètres par an dans les chevaux de race distinguée, et à 3 millimètres dans les chevaux communs.

L'étude de l'âge du cheval, par l'inspection des dents incisives, offre trois périodes distinctes.

La première est marquée par l'éruption et le rasement des dents caduques.

lents caduques. La seconde, par l'éruption et le rasement des dents de

remplacement.

La troisième, enfin, par les formes successives que prennent les dents, par l'apparition du cornet dentaire intérieur, et la disparition du cornet dentaire extérieur.

#### PREMIÈRE PÉRIODE.

## Eruption et rasement des dents caduques.

Les pinces font leur éruption de six à huit jours après la naissance. Le poulain les apporte quelquefois en naissant (fig. 6).

Les mitoyennes sortent de trente à quarante jours (fig. 7). Les coins n'apparaissent que de six à dix mois (fig. 8).

A cet âge, les pinces inférieures sont toujours rasées; à un an, les mitoyennes; de quinze à vingt-quatre mois, les coins.

A cette époque, les pinces tant supérieures qu'inférieures sout très-courtes, elles se déclaussent, prennent une couleur jaunâtre, s'ébranlent, et tombent pour faire place à d'autres dente, dont l'éruption et le rasement marquent la deuxième période de l'âge du cheval.

### DEUXIÈME PÉRIODE.

Eruption et remplacement des dents de remplacement.

Les pinces de remplacement font leur éruption de deux ans et demi à trois ans (fig. 9).

Les mitoyennes, de trois ans et demi à quatre ans (fig. 10). Les coins, de quatre ans et demi à cinq ans ; à cette épo-

due, qui est aussi celle de l'apparition des crochets ordinalrement, on dit que le cheval a tout mis, et c'est alors seulement qu'il cesse de porter le nom de poulain. (Voyez fig. 11).

A six ans, le bord postérieur de la dent du coin est au niveau du bord antérieur, mais il n'a point encore frotté contre la dent correspondante; les pinces inférieures sont tout-à-fait rasées.

A sept ans, le bord interne du coin est usé, les mitoyennes sont rasées, et il commence à se former une échancrure au coin de la mâchoire supérieure.

. . . Grouple

#### TROISIÈME PÉRIODE.

Changement de forme des tables dentaires, apparition du cornet dentaire intérieur, et disparition du cornet dentaire extérieur.

A huit ans, toutes les dents de la machoire inférieure sont rasées, leur table est devenue ovale, la cavité centrale est remplacée par une exubérance transversale en avant de laquelle apparaît une bande jaunâtre, qui est le fond du cornet dentaire intérieur.

A neuf ans, les pinces inférieures s'arrondissent ainsi que l'émail central, qui se rapproche du bord postérieur de la dent (fig. 12).

A dix ans, les mitoyennes sont arrondies; l'émail central, très-rapproché du bord postérieur de la dent, est sur le point de disparaître dans les pinces.

A onze ans, les coins s'arroudissent, les pinces et les mitoyennes sont tout-à-fait rondes; l'émail central n'est presque plus apparent dans toutes les dents de la mâchoire inférieure (fig. 13).

A douze ans, toutes les incisives inférieures sont rondes, l'émail central a tout-à-fait disparu, et est remplacé par le fond de la cavité radicale (fig. 14).

A treize ans, les pinces inférieures commencent à devenir triangulaires; l'émail central a disparu dans les coins de la mâchoire supérieure.

A quatorze ans, les pinces inférieures sont tout-à-fait triangulaires, les mitoyennes commencent à le devenir.

A quinze ans, les pinces et les mitoyennes sont triangulaires.

A seize ans, les coins le sont également, et, à cette épo-

que, l'émail central a le plus ordinairement disparu dans les dents supérieures (fig. 15).
A dia-sept ans, les pinces de la mâchoire inférieure sont

aplatics d'un côté à l'autre.

A dix-huit ans, les pinces et les mitoyennes sont également aplaties (fig. 16).

A dix-neuf ans, toutes les dents de la machoire inférieure

sont biangulaires. A partir de cet âge, les dents se déchaussent, jaunissent, les gencives deviennent blanchâtres, les mâchoires se rétrécissent; tout enfin, dans l'extérieur de l'animal, indique la caducité (fig. 17).

L'éruption et l'usure des incisives, seules dents qui puissentservir d'une manière rigoureuse à la connaissance de l'âge,

ne soit cependant pas tellement régulières que les principes précédemment indiqués puissent être invariablement applicables dans tous les cas. Ainsi, les dents peuvent être trop longues ou trop courtes; leur rasement peut s'être effectué d'une manière irrégulière, leur éruption peut avoir été entravée ou hâtée dans sa marche : les chevaux dans lesquels ces aberrations dentaires se font remarquer, sont dits mal bouchés; mais l'observation ayant appris que la partie libre des dents incisives n'a ordinairement que 16 millimètres de saillie au-dessus de la gencive, dans un cheval chez lequel le rasement se fait d'une manière régulière, s'il arrive que cette partie libre ait plus de 16 millimètres de longueur, elle a donc moins usé qu'elle ne devait, et le cheval est nécessairement plus vieux qu'il ne paraît. Choisissons un exemple pour faire comprendre cet énoncé. Soient les dents 6 millimètres trop longues, l'animal devra avoir trois ans de plus qu'il ne marque, parce que chaque année les dents auraient du user deux des 6 millimètres qui composent l'excédant.

Si les dents sont trop courtes naturellement, ou qu'on les ait sciées pour faire paraltre l'animal plus jeune, l'animal paraît plus vieux qu'il n'est réellement, et pour déterminer son âge véritable, il faudra retrancher de l'âge qu'il marque autant d'années que les dents ont de lignes de moins en longueur.

D'après ces principes, il devient facile de déterminer l'Age des chevaux bégus, c'est-à-dire, de ceux dans lesquels l'émail central n'a point disparu à l'époque ordinaire; il suffira pour cela d'avoir principalement égard à la forme qu'affectent less tables dentaires.

### BES ANES ET DES MULETS.

Si le cheval semble plus spécialement consacré au service de l'opulence, l'ane possède des qualités qui, pour être moins brillantes, n'en sont pas moins réelles. Patient, sobre, laborieux, il ne coûte presque rien à nourrir, ne démande aucun soin, et supporte aisément la fatigue et les intempéries de l'atmosphère; compagnon du pauvre, il partage ses privations, ses travaux, et lui sert de gagne-pain : le riche même trouve la santé dans le lait de la femelle de cet utile animal. A la vérité, on peut reproçher à l'âme d'être entét et capricieux; mais de bons coups de gaule et quelques poignées de chardons suffisent pour le rendre traitable.

L'ânesse peut être présentée au mâle dès l'âge de deux

ans: elle porte à peu près aussi longtemps que la jument, et met bas un petit, rarement deux. L'anon, quoique moins délicat que le poulain, demande à peu près les mêmes soins; on commence à le faire travailler dès sa troisième année, et souvent plus tôt; mais il vaudrait mieux l'attendre jusqu'à trois ans et demi on unatre ans.

Cet animal est aussi utile comme bête de trait que comme bête de somme : son allure lente et douce en fait encore une monture agréable poir les dames ou pour les malades qui ont besoin d'un exercice modéré. Quoique dans beaucoup d'endroits on ne soit pas dans l'usage de ferrer les ânes, il convient de le faire pour ceux qui travaillent beaucoup, afin de leur conserver le sabot en bon état; mais ils marchent avec plus d'assurance dans les terrains extrémement escarpés quand ils ne sont pas ferrés. Quant à leur nourriture, l'herbe qu'ils broutent le long des cliemins, le foin ou la paille que rejettent les chevaux, quelques chardons, voilà iout ce qu'il leur faut.

Ceux du Poitou sont de haute taille et ont le poil très-long; ils ne servent guère qu'à la production des mulets; ils sont

d'un abord dangereux.

On appelle mule ou mulet tout animal provenant de l'accouplement de deux animaux d'espèces différentes; mais on
donne plus spécialement ce nom à la progéniture de la jument couverte par un âne; on appelle bardot le produit
plus rare de l'étalon avec l'ânesse. Il ne faut pas croire à
l'existence des jumars, qui sont, au rapport de quelques auteurs, des mulets provenant de l'accouplement d'une vache
avec un cheval, ou d'une jument avec un taureau : quelques
productions informes de la jument ou de la vache ont donné
lieu à cette fable.

Le mulet ordinaire est plus fort que le cheval, aussi sobre que l'âne: il a, comme ce dernier, le pied excellent, la jambe ferme, un tempérament robuste; son pas est sec, son allure dure; il galope sous lui et ne traine pas volontiers; mais, comme bête de somme, il porte de très-lourds fardeaux et ne craînt pas les plus mauvais chemins.

Les départements de la France qui produisent les meilleurs mulets, sont ceux des anciennes provinces d'Auvergne, du Poitou et du Mirebalais. En Espagne, où les mules sont spécialement employées au carrosse, on en trouve des atte-

lages qui se paient fort cher.

Quand on veut avoir des mulets, on présente au mâle que l'on emploie une femelle de son espèce, et quand ii est prêt à couvrir, on y substitue la femelle avec laquelle on veut l'accoupler. On emploie plus souvent l'âne pour couvrir une jument, que le cheval pour une ânesse. Il est à remarquer que tout mulet, quel qu'il soit, blen que doué en appareuce de tous les organes génilaux, est impropre à la reproduction de sou espéce (1).

## CHAPITRE IV.

# Choix des chevaux et manière de les conduire.

## DES PRÉCAUTIONS A APPORTER DANS LE CHOIX D'UN CHEVAL.

On exige tant de qualités d'un bon cheval, qu'il est bien difficle d'en trouver un sans défauts; mais, d'un autre côté, cet animal est si précieux, que l'on ne saurait apporter trop de soins à le choisir tel; encore aura-t-on bien de la peine à chapper aux ruses des maquignons, de ces hommes qui, sans être positivement marchands de chevaux, achètent à vil prix des rosses, qu'ils revendent le plus cher qu'ils peuvent après les avoir fagonnées à leur manière.

Dès qu'ils ont entre les mains une bête dont ils ne sauraient se défaire avantageusement dans l'état où elle se trouve, il n'est pas de stratagème qu'ils n'inventent pour lui donner, par des procédés qu'eux seuis bien souvent peuvent reconalite, une belle apparence. Ils parviennent même, à force d'eau et de son, à redonner à un révimal étique et épuisé, une porte d'emborpoint factice qui tient de la bouffissure, mais

qui ne tarde pas à tomber.

Lorsque le moment de vendre un cheval qu'ils savent défectueux est arrivé, ils ne manquent pas de le faire monter par un homme à eux, qui, connaissant tous ses faibles, a grand soin de le faire trotter, galoper, tourner et manœuvrer de la manière la plus propre à éblouir l'acheteur; tandis que le mattre se tient auprès de celui-ci pour détourner son atlention, sans cesser pour cela d'avoir l'œil sur son cheval, pour être à portée de faire jouer la chambrière s'il est nécessaire. Quels que soient les défauts d'un cheval, un habile maquignon parviendra presque toujours à les déguiser, ou il

<sup>(4)</sup> Il en quelques exemples contraires, sartout dans les pays chauds. Aristote, Pilioc. Colamelle et Varron en citont. En Espanee, une mule donna à direrses époques de trèu-beux produits. Mais ocs exceptions, rares déailleurs et peu prouvées pour la plu-part, sont des bianteries de la apaure.

déroutera si bien l'acheteur s'il a affaire à quelqu'un qui ne s'y entende pas parsaitement, qu'il parviendra à l'empècher de les voir.

Il fant donc, quelque belle apparence que puisse avoir un cheval, ne se laisser séduire ni par la première impression, ni par les paroles du maquignon; mais, au contraire, faire ôter de suite bride, selle, couverture, et procéder immédiatement à un examen attentif et minutieux de chacune des parties du cheval, en procédant dans l'ordre où elles sont décrites au commencement de ce livre, afin de n'en omettre aucune.

Il est bon d'examiner auparavant le clieval tranquille à l'écurie, afin de voir comment il se tient sur ses jambes s'il se repose fantôt sur l'une, tantôt sur l'autre, ou qu'il en porte une en avant, c'est preure qu'il les a faibles ct fatiguées. On le fait arrêter sur le seui de la porte, pour examiner les yeux au moment où il sort la tête au grand jour. Quand il est sorti, on lui regarde la bouche, pour voir si clle est en bon état, et reconnaître en même temps son âge; on jette un coup-d'œil général sur son individu, et l'on passe ensuite à l'examen particulier s'il y a lieu.

Il faut manier attentivement la ganache, pour voir si elle est bien ouverte, sèche et point glandê; voir s'il n'y a point de chancres dans les naseaux, ce qui ferait présumer la morre; palper successivement le garrot, les épaules, les reins, les jambes, les jarrets, les canons, les pieds, etc.; frapper sur la sole pour voir si le cheval n'est pas difficile à ferrer; examiner si le flanc n'est pas altiéré, s'il ne bat pas d'une manière irrégulière, si la respiration est libre et facile, si le poil est lisse et bien net; promener la main sur les côtes, le ventre, les flancs, afin de voir s'il n'y a pas dans quelques-unes de ces parties des défectuosités cachées, et si le cheval ne montre pas une sensibilité surnaturelle, dont il faudrait alors recher-la cause.

Si l'on est satisfait du résultat de ces diverses recherches, on ne s'en tiendra pas là, mais on fera trotter le cheval à la main, afin de voir s'il ne botte pas et s'il trotte bien; on le fera monter, non par le valet du maquignon, mais par un homme à soi, pour lui faire parcourir plusieurs fois de suite une certaine distance, d'aboid au pas, puis au trot et au galop. On l'essaiera ensuite soi-mêm pour plus de shreté, et si c'est un cheval de trait, on finira par l'atteler au charriot ou à la charrette, soit seul, ou avec celui qu'on lui destine pour compagnon si c'est pour le carrosse. Pour dernière épreuve, après l'avoir reconduit à l'écurie, on lui jetera un peu d'avoine dans la maffecoir, et on examinera s'il la mange

de bon appétit, sans tiquer, et si ses flancs ne battent pas. Quand on achète un cheval de monture, il serait très-bon de l'essayer avec une bride et une selle à soi, afin d'ôter encore

au maquignon un moven de fraude.

Ces messieurs ont grand soin de faire accompagner le cheral que l'on essaie par son compagnon d'écurie, et de l'animer du fouct et de la roix, s'il est ombrageux ou sujet à quelques vices. S'il a la mauvaise habitude de se coucher dans l'eau, et qu'il y ait un ruisseau ou une mare à traverser, le valet l'animera à coups de fouet afin de l'empêcher de s'arrèter, et l'entraînera comme malgre lui en passant devant et piucant les flancs de son roppre cheral.

Il serait impossible d'énumérer ici toutes les supercheries que les personnes sans expérience ont à redouter de la part des maquignons de profession : comme de tailler ou rapprocher les oreilles trop longues ou pendantes; peindre les sourcils des vieux chevaux, ou même des parties de la robe de chevaux qu'il s'agit d'appareiller; faire des marques artificielles dans le même but; adapter de fausses queues à ceux qui l'ont courte : arrêter pour quelques heures le jetage de la morve; faire disparaître, pour le même espace de temps, les eaux et plusieurs autres maux de jambes que l'on n'avait pas soupçonnés en marchandant le cheval, et que l'on est étonné de voir parattre après l'avoir acheté, etc., etc.; ces diverses fourberies ne sont pas également graves ; elles ne sont d'ailleurs pas les seules, car un adroit maguignon sait en inventer à mesure du besoin ; mais il suffira de cet avertissement pour prémunir les personnes qui pourraient s'y laisser tromper par inexpérience.

## DE LA GARANTIE DES CAS RÉDÉIBITOIRES.

Tout homme qui vend un cheval est obligé de garantir à l'acheteur qu'il ne sera point troublé dans la jouissance de cet animal, ensuite qu'il n'a pas certains défauts. Il s'ensuit que si l'acheteur est troublé dans la possession de son acquisition, ou s'il reconnalt dans l'animal acheté les défauts que le vendeur est tenu de garantir, il peut faire annuler le marché, et même, dans certains cas, exiger du vendeur des dédommagements pour les pertes qu'il a éprouvées par suite du marché.

La garantic relative à la possession de la chose vendue existe tant que la possession doit durer. Celle relative aux cas rédhibitoires ne peut être exercée par l'acquéreur que pendant un nombre de jours limités, parce que s'il est juste vices qui existaient au moment de la vente ou dont la cause lui était antérieure, il ne peut pas être responsable des défauts que l'animal peut avoir contractés après la vente. Voici les articles du Code Civil relatifs aux défauts cachés

de la chose vendue, dont on peut faire application aux cas

rédhibitoires des animaux.

# Livre III, Titre VI, Chap. IV, Sect. III. DE LA GARANTIE.

Art. 1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession possible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose, ou les vices rédhibitoires.

### Sect. II. de la garantie des défauts de la chose VENDUE.

Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Art. 1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Art. 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Art. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix. ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Art. 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose vendue, il sera tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu. de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Art. 1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Art. 1647. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents; mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

Art. 1649. L'action résultant des vices rédhibitoires n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

Comme on le voit, les articles du Code Civil que nous venons de rapporter, ne spécifient point les cas de vices rédhibitoires. Ces cas variaient dans chaque localité, suivant l'usage des lieux; de là des procès nombreux, longs et ruineux, et dont on ne pouvait prévoir l'issue d'une manière certaine, parce que la loi elle-même n'indiquait pas précisément le fait qui pouvait donner lieu à une prétention légitime et blen fondée. De toutes parts on a reconnu la lacune que nous venons de signaler, et la loi du 20 mai 1838 est venue la combler.

## Voici cette loi :

- « 1. Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls outreure à l'action résultant de l'art. 1641 du Code Civil, dans les ventes ou échanges des animaux domestiques cidessous dénommés, sans distinction des localités où les ventes et échanges auront eu lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
- » Pour le cheval, l'ane ou le mulet, la fluxion périodique des yeux, l'épliepse ou le mal caduc, la morre, le farcin, les maladies anciennes de poitrine (1) ou vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies inguinales intermittentes, la boiterie (2) intermittente pour cause de vieux mal.
- » Pour l'espèce bovine, la phthisie pulmonaire, l'épilepsie ou mal caduc, les suites de la non-délivrance, après le part chez le vendeur; le renversement du vagin ou de l'utérus, après le part chez le vendeur.
- » Pour l'espèce ovine, la clarelée : cette maladie, reconnue chez un seul animal, entralnera la rédhibition de tout le troupeau. — La rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur. — Le sang-de-rate : cette maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que,
- (1) Une maisdie ancienne de politice, ou récilie courbaiere, est un vier rédibilitoire, coure hieu que l'anioni ue soit pas mort dans les douze jours de in vente. Uns maislie chronique de polities comstines un vice rédibilitoire pour le cheral, nosti bien que la maisdie ancienne de polities ; ces expressions sont équipolentes, (Cars. 32 novembre 1842).
- (2) Lorigo en vendant un cheral, le vendeur a garault toute espèce de holterie, l'acquiever peut être déclaré fondé à demander la nullité de la vente pour une holterie, déclarée sans cause apparente, bien que la loi ne classe un rang des viecs rédibilitoires que la holterie intermittente pour cause de viecs mal. (Cars., 20 juillet 1843)

dans le délai de la garantie, sa perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés. — Dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur.

» 2. L'action en réduction du prix, autorisée par l'article 1644 du Code Civil, ne pourra être exercée dans les ventes et

échanges d'animaux énoncés dans l'art. 1 ci-dessus.

» 3. Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison, — de trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux ou d'épilepsie ou mal caduc; — de neuf jours pour tous les autres cas.

» 4. Si la livraison de l'animal a été effectuée, ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du vendeur au liéu où

l'animal se trouve.

» 5. Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non recevable (1), sera tenu de provoquer, dans les délais de l'article 3, la nomination d'experts chargés de dresser procèsverbai; la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouve l'animal. — Cé juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront orderer dans le vlus bref délai (2).

» 6. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme matière som-

maire.

» 7. Si, pendant la durée des délais fixés par l'art. 3, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'art. 1.

- » 8. Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a êté mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies. » (3)
- (1) Pour que l'action rédhibitoire soit recevable, il ne suffit pas que l'acquérenr ait fait constater le vice rédhibitoire par les gens de l'art avant l'expiration du déloi firé, il fout que l'action elle-méme nit été intentée avant co délai. (Cass., 23 mars 1840.)

Lorsqu'une première espertise a été annulée pour vice de forme, les jnges en ordonnent nac nouvelle, bien que les délais solent écoulés. (Cass., 20 juillet 1843.)

(2) Lors de la discussion de la lel li a été entendu que les experts devalent prêter serment devant le même juge de paix, et déposer leur rapport à son groffe.

(3) Il n'y a que les maladies formeliement désignées dans la loi du 32 mai 1838 qui puissent donner lieu à l'action rédhibitoire; mais beauconp d'autres maladies ignorées

La garantie accordée par la loi est tacite. Elle a lieu sans qu'elle ait été stipulée lors de la vente, et l'acheteur est en droit, si, d'ailleurs, il est dans le délai fixé, d'intenter contre son vendeur une action en garantie pour vice rédhibitoire chez l'animal vendu.

Cependant si l'acquéreur a lieu de craindre qu'il y ait des détatts, même apparents, qui lui échappent, il peut alors demander au vendeur de lui garantir particulièrement que l'animal n'a pas tel défaut (il peut même lui demander à ce qu'il lui garantisse qu'il a telle qualité). C'est au vendeur à voir s'il veut accorder ou refuser ce qui lui est demandé, et à l'acheteur à reconnaître s'il peut sans inconvenient faire aquisition, si cette garantie conventionnelle lui est rofusée. L'acquéreur, pour sa sûreté, doit exiger que la garantie conventionnelle soit écrite, parec qu'en général la preuve par témoins n'est plus admise quand le prix de l'objet vendu excède la somme de 50 francs. Cette garantie en particulier n'exclut pas les autres vices rédhibitoires, elle vient augmenter au contraire la somme de 50 somme de 50 contraire la somme de ces vices.

Le vendeur ne peut pas prétexter de son ignorance de l'existence des défauts de l'animal vendu. L'article 1643 le rend garant de tous les vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus; il ne l'en exempte que dans le cas où il aurait spécifié par une convention qu'il ne s'obligeait à aucune garantie. Ainsi, le propriétaire d'un cheval affecté de vices rédilibitoires peut vouloir le vendre sans être forcé de le reprendre. Il doit alors déclarer à l'acheteur qu'il vend sans garantie de tous vices, on seulement de la pousse, ou de tout autre défaut; et, pour plus de sûreté, demander à ce dernier une renonciation écrite à toute garantie ou à tel et le vice.

Une seule circonstance arrête l'effet de cette non garantie, c'est le cas où l'animal vendu est attaqué de maladie contagieuse. L'article 7 de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juillet 1784 défend de vendre des animaux atteints ou seulement suspectés de maladie contagieuse. Il en résulte que les animaux qui en sont affectés sont toujours dans le cas de la rédhibition; que le vendeur est toujours forcé de les reprendre quand il est reconnu que les maladies sont de son fait.

Il ne peut stipuler qu'il a vendu sans garantie. Lorsqu'un acheteur croit avoir été trompé dans son acqui-

de l'acheteur au moment de la vente peuvent l'autoriser à intenter une action en dommages et intéréts, contre son vendeur, action qui du reste diffère par la forme et par le fond de celle pour vices rédhibitoires.

sition, il en prévient ordinairement le vendeur. Si celui-ci ne veut pas reprendre l'animal soupçonné d'être affecté de vice rédhibitoire, parce qu'il ne l'en croit pas atteint, les parties peuvent terminer leur contestation à l'amiable dévant un vétérinaire, anquel elles demandent verbalement son avis pour s'arranger ensuite comme elles l'entendront, ou à la décision duquel elles s'en rapportent définitivement. Dans ce dernier cas, elles doivent rédiger sur papier timbré un acte ou compromis par lequel elles le reconnaissent pour juge unique, sans réserve d'appel. Le vendeur et l'acheteur peuvent aussi avoir recours au juge de paix, qui, dans ce cas, nomme un vétérinaire pour constater l'existence ou la non-existence du vice reproché à l'animal, et prononce, d'après l'énoncé de l'expert, la résiliation ou la validité du marché. Si le vendeur refuse de se rendre à l'amiable chez le juge de paix, l'acquéreur peut l'appeler judiciairement devant ce magistrat, en suivant la marche indiquée par l'article 5 de la loi du 20 mai 1838. Il faut, dans tous les cas, que la demande en garantie soit faite dans le délai voulu.

## OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA MANIÈRE DE DRESSER LES CHEVAUX.

L'art de dresser les chevaux est un art véritable, qui, quoi que l'on en dise, ne demande pas moins de théorie que de pratique; car la théorie seule peut enseigner les moyens de profiter des dispositions de la nature et de corriger ses écarts. Il exige, de la part de celui qui veut l'exercer avec fruit, des connaissances spéciales et plusieurs qualités indispensables.

Ces qualités sont principalement : le goût des chevaux, car l'on ne réussit jamais dans les choses pour lesquelles on n'a pas de goût; beaucoup de patience, de douceur, de persévérance, de fermeté; de la force, de l'adresse et de l'agileté; à quoi if faut ajouter une étude approfondie du naturel et des habitudes du cheval, car sans cela on courrait fréquemment le risque de faire tout le contraire de ce qu'il faudrait.

Le manque de docilité dans les chevaux provient ordinairement de défauts extérieurs de conformation, auxquels l'art doit savoir suppléer quand cela est possible, ou de vices internes; il a été question de ceux-ci dans un article particulier. Ces vices eux-mêmes ne sont pas toujours l'effet de la nature, mais bien souvent le résultat de la maladresse de gens qui veulent se mêler d'un art dont ils n'ont pas les premières notions.

Enfin, on exige souvent des chevaux des choses qui sont

ac-dessus de leurs forces physiques ou de leur intelligence; on les rebute par une obstination déplacée, on les dégoûte du travail, on les ruine sans ressource à la fleur de leur âge, et on les rend indociles et ennemis de l'homme. C'est ce qui arrive surtout au poulain que l'on dresse de trop bonne heure et sans observer les ménacements et précautions nécessaires.

Après avoir donné à un jeune cheval les leçons générales décrites dans l'article relatif à l'éducation des poulains, il faut songer à le dresser selon le genre de service auguel on

le destine.

S'agit-il d'un cheval de guerre, il faut d'abord l'habituer au son du tambour, au bruit des armes, à l'odeur de la poudre, etc. A cet effet, il sera bon de battre de la caisse ou de sonner de la trompette dans l'écurie au moment de donner l'avoine, ce que l'on répétera jusqu'à ce que, loin de donner auœun signe d'effroi à ce bruit, il paraisse s'y complaire.

On lui fera voir et sentir un pistolet sans être chargé; on fera mouvoir à plusieurs reprises la batterie et partir la détente sous ses yeux. On brûlera ensuite quelques amorees en se plaçant à quelques sa de lui, le dos tourné vis-à-vis sa tête, et venant à chaque fois lui faire sentir la fumée. Enfin, on tirera quelques eoups en eommençant par de petites charges non bourrées, en lui faisant toujours sentir le pistolet après avoir tiré. Quand il sera bien dressé à ces divers exercices, on les répétera étant sur son dos. Il faut toujours le flatter en l'approchant, le earesser et lui donner quelque chose à manger, car e n'est que par de semblables moyens que l'on parvient à apprivoiser facilement et de lamal. Les chevaux timides ou qui ont la vue faible s'habituent au feu plus difficilement que les autres.

L'art de dresser les chevaux de main comprend le manège de guerne et celui de parade. Les chevaux de troupe doivent être d'une docilité à toute épreuve, et partieulièrement exercés à tourner à toutes mains, à la leçon de l'épaule en-dedans et de la eroupe au mur ; à marcher de côté, changer de pied à volonté; aux voltes, pirouettes et demi-pirouettes; aux passades, etc. Ils doivent en outre avoir de la vivaeité, de la hardiesse, du nerf; les hanches bonnes, tous les mouvements souples et faeiles, la bouche fidèle et légère, le galop franc et prompt. Mais un cavailer, de son côté, ne saurait trop se persuader que sa vie dépend à chaque instant de la manière dont il soigne et gouverne son cheval.

Le cheval de chasse doit être aguerri au bruit des armes à feu comme celui de guerre. Il faut de plus l'accoutumer à s'arrêter court au moindre avertissement qu'on lui en donne, afin de pouvoir coucher en joue aussitôt qu'on aperçoit le gibier, et à rester immobile aussi longtemps qu'il est nécessaire.

Lá principale qualitó d'un cheval dressé pour la chasse étant d'être excellent coureur et très-souple dans ses mouvements, il faut le trotter pendant longtemps au bridon; lui apprendre à tourner facilement à toutes mains, à exécuter promptement tous les changements qu'on veut lui feire faire,

a allonger son trot, etc.

Après l'avoir confirmé dans la leçon du trot jusqu'à ce qu'îl obeisse promptement aux moindres aides de la main et des jambes, on lui met un mors convenable à sa bouche, et on lui donne la leçon de l'épaule en-dedans, non-seulement pour lui assoupiir les côtes, lui faire connaître les jambes et lui faire la bouche, mais principalement pour lui apprendre à avancer la jambe de dedans, de derrière sous le ventre, qualité indispensable dans un cheval de chasse, en ce qu'elle le fait galoper plus uniment et de meilleure grâce: il faût le tenir un peu moins raccourci pendant cette leçon qu'un cheval de manège.

Après ces deux leçons, et celle des arrêts, demi-arrêts, et du reculer, il faut le galoper en lut rendant la main fréquemment, pour lui rendre les épaules plus légères, la bouche sôre et douce, et pour le confirmer dans le galop de chasse, qui doit n'être ni trop relevé ni trop bas; enfin, il faut terminer ces diverses leçons en lui apprenant à franchir les fossés, haies et paissades, sans quoi l'on courrait risque d'être arrâlé à chaque pas dans le cours d'une chasse.

Les chevaux destinés au carrosse doivent être de belle taille, bien faits, relevés du devant, traversés, et asez étoffés pour n'être point efflanqués par le travail; d'une grande souplesse, et d'une obéissance parfaite : ils doivent joindre à ces qualités un jarret et un pied excellents; car celui qui aurait le moindre défaut dans les extrémités, se trouverait

bientôt ruiné, surtout sur un mauvais pavé.

Pour dresser les chevaux, on les trotte à la longe; on leur

donne ensuite la leçon de l'épaule en-dedans; on leur apprend à passer les jambes la croupe au mur, alin qu'ils tournent avec aisance, ce qui ne peut se faire sans qu'ils passent les jambes l'une par-dessus l'autre; enfin, rien ne leur donne une démarche plus belle, plus fière et plus noble, que de leur apprendre à piaffer dans les piliers, leçon qui a en outre l'avantage de les rendre obéissants au moindre mouvement du fouet.

Il serait inutile de confirmer les chevaux de carrosse dans ces diverses leçons autant que si on les destinait au manège; mais ceux que l'on aura dressés de cette manière auront bien meilleure grace, et seront moins sujets à s'emporter, que ceux que l'on s'est contenté d'atteler quelquefois au charriot avant de les mettre à la voiture.

Quel que soit le genre de leçon que l'on donne à un chevat, on ne doit pas oublier qu'il faut ménager ses forces et sa patience si l'on veut en venir à bout; lui faire bien comprendre ce que l'on veut qu'il fasse; le laisser reprendre haleine aussitot qu'il semble fatigué, reprendre la même leçon jusqu'à ce qu'il y soit parfaitement confirmé, et obtenir ce que l'on exige de lui plutôt par l'attrait des caresses et des récompenses que par la crainte des châtiments.

#### OBSERVATIONS SUR LA MANIÈRE DE MENER.

L'art de bien mener est plus essentiel que l'on ne pourrait le croire, puisque c'est le seul moyen de conserver les chevaux pendant longtemps en bon étatet de prévenir une foule d'accidents graves qui peuvent se présenter à chaque pas. Il y atrois manières principales de mener : en cocher, en posillon et en charretier.

Deux vices principaux, et malheureusement trop communs, sont à éviter dans le choix de tout serviteur préposé, sous quelque dénomination que ce soit. à la conduite des chevaux :

l'ivrognerie et la brutalité.

L'ivrognerie rabaisse l'homme au dessous des animaux dont le gouvernement lui est confé, obscurcit sa raison, étouffe son jugement, et lui ôte le libre exercice de ses sens physiques et moraux, dont l'intégrité lui est si constamment nécessaire. La brutalité d'un conducteur compromet à chaque instant la vie et la santé des chevaux, et peut donner naissance à une foule d'accidents graves.

L'art de conduire demande encore un bon jugenent, un coup-d'œil juste que vue bonne, une main sûre, de l'intelligence, de l'activité, une certaine force et de la dextérité. Tout voiturier devrait avoir sus cesse présente à l'esprit la fable du Charretier embourbé; alors, au lieu d'accabler son cheval de coups, il commencerait par rechercher auparavant la cause qui l'empéche d'avancer, afin de la détruire.

Les carrosses sont attelés de déux, quatre, six ou huit chevaux. Les deux premiers se nomment les deux chevaux de timon; les deux d'ensuite, chevaux de volée; les deux autres, chevaux du devant; et les derniers, chevaux de sixième. Le cocher tient dans sa main les guides de tous ses chevaux; mails il me tonduit seul que ceux de volée. Quand il y en a

Vétérinaire.

un plus grand nombre, les autres sont conduits par un postillon qui monte le cheval de gauche et conduit l'autre avec la longe de main, qu'il attache à sa selle ou tient dans sa main gauche, ayant le fouet dans la droite.

Le cocher ne doit pas attendre le moment d'atteler pour examiner si les roues ou les autres parties de sa voiture sont en bon état, si les chevaux sont bien pansés ou n'ont pas besoin d'être ferrés; enfin, ne pas prendre son fouet avant de s'assurer par lui-même qu'il ne manque rien à leur attelage.

Il doit être assis sur son siège, d'aplomb, avec aisance, le corps droit sans raideur; avoir tous ses mouvements libres, tenir les coudes rapprochés de son corps; ne pas s'agiter sur son siège, se pencher sans nécessité de côté ou d'autre, ni teudre ses bras en avant; être tout entier à ce qu'il fait, sans s'occuper d'autre chose que de ses chevaux et de sa voiture. Un bon cocher, quelque mouvement qu'il exécute, doit, sans y regarder, juger exactement où sa roue va passer.

Le défant le plus commun des cochers est d'avoir la main mauvaise, c'est-à-dire, de ne savoir pas ménager convenablement l'action du mors. D'autres, croyant l'avoir très-légère, laissent flotter entièrement les guides; en sorte que s'il faut souvent tenir promptement un cheval pour l'ompécher de s'abattre, pour tourner, reculer, ils ressaisssent précipitamment les guides, et donnent de fortes saccades qui, souvent rétérées, finissent par endureir la bouche et la rendre insensible : le même inconvénient arrive quand l'on tient les guides habituellement tendues, vainement alors augmente-ton la force du mors; ainsi on ne fait qu'endurcir de plus en plus la bouche du cheval, au point qu'il devient impossible de le gouverner et qu'il peut à chaque instant prendre le mors aux dents.

Un bon cocher doit savoir rendre et retenir alternativement la bride à ses chevaux par un rouvement moelleux de la main, afin de rafratchir les barres et entretenir leur sensibilité; mais cela de temps en temps et point coup sur coup ni brusquement, car on impatienterait ainsi des chevaux ardents, et l'on ferait arrêter court ceux qui seraient naturellement nonchalants. Il y a des cochers dont la main est si délicate et si moelleuse, que, sans quitter les guides, ils ne font sentir le mors que d'une manière presque imperceptible, et rendent ou retiennent la bride quand il le faut, sans que l'on voie pour ainsi dire remuer leurs mains. C'est ce moelleux de la main qui fait reculer sans difficulté, et c'est au reculer que l'on connaîtra un cocher qui a la main bonne; car celui-ci le fera avec aisance, tandis qu'un autre dont la main sera mauvaise, mettra lui et ses chevaux en sueur.

On doit se servir du fouet, tantôt comme alde, tantôt comme châtiment, mais surtout que ce soit à propos': comme pour soutenir un cheval qui se laisse aller dans un tournant, le remettre sur les hanches quand il s'abandonne trop sur les épaules; pour faire tirer de concert un cheval qui se néglige, etc.; il fant donner le coup de fouet au moment même de la faute, afin que le cheval sente pourquoi on le châtie, et l'appliquer vigoureusement; du reste, il ne faut user de ce moyen que quand la nécessité l'exige, autrement les chevaux s'y habituent.

Lorsque l'on conduit en ville, il faut prendre toutes les précauiors pour éviter les accidents, ralentir le pas aux approches d'un tournant, et tourner du plus loin possible, pour éviter de donner dans quelque autre voiture. Quand 'un tourne trop court, surtout en allant vile, on s'expose à verser, ou tout au moins à voir le cheval de dedans s'abatter; enfin, si 'on se trouve inopinémen engagé dans quelque embarras où il faut reculer, c'est là qu'il est essentiel d'être bien maître de la bouche de ses chevaux, sans quoi, au lieu de reculer promptement et droit, on risquerait de se mettre en travers, d'être soi-même froissé, ou d'occasionner quelque accident.

En voyage, il est bon de mencr elternativement au trot et an pas pour ménager les chevaur quand ils doivent faire use longue route; de les soutenir dans les mauvais chemins, de crainte qu'ils ne s'abattent; de mettre le timon sur l'ornière, afin que les chevaux marchent sur le bon terrain, etc.;
mais dans les beaux chemins, il n'est pas mai de les laisser
aller à leur fantaisie. Il fant avoir soin de traverser de bhais
les ruisseaux pavés, car si on les prenait en travers, on éprouverait une secousse qui pourrait casser l'essieu, ou tout au
moins incommoder fortement les personnes enfermées dans
la voiture.

Les montées fatiguent beaucoup, mais les descentes sont plus dangereuses; c'est portquoi il faut ralentir le pas aux approches d'une montagne, afin que les chevaux aient plus d'haleine pour la monter, et les laisser reposer un peu asommet, s'ils sont essouffles: quand il s'agit de descendre une pente rapide, il faut sontenir les chevaux d'une main ferme, ne pas négliger d'enrayer une des roues de derrière, afin de diminuer l'impulsion donnée à la voiture, et éviter avec soin les cailloux et ornières, le moindre choc suffisant

en parcil cas pour faire verser; il est même quelquafois nécessaire de dételer une partie des chevaux.

Dans les attelages de plus de deux chevaux, le postillon doit suivre attentivement l'impulsion du cocher, afin de ne pas-faire aller ses chevaux dans un sens contraire à ceux du timon; ne pas faiguer son porteur, se préparer à tourner d'aussi loin qu'il le pourra, et ne pas faire trop tirer, afin de ne pas forcer le cocher à tourner court. Quand la voiture se met en marche, le postillon part le premier, et, quand il faut reculer, il ne doit pas le faire trop précipitamment, dans la crainte que les traits trainant à terre, les chevaux ne s'y embarrassent; les chevaux du timon doivent retenir la voiture dans les descentes, et ceux du devant, tirer dans les montées.

Le postillon qui conduit une chaise à deux chevaux n'a d'autre attention à avoir que de bien diriger la roue droite; car la gauche se trouvant précisément derrière la croupe de son cheval, passera partout où il aura passé; il pourra tourner court à gauche; mais à droite, il faudra qu'il prenne le tournant de loin : quand il voudra retenir son cheval de brancard, il lui soutiendra la tête en levant la longe de main aussi haut qu'il sera nécessaire; il fera tirer son porteur en montant, pour soulager le cheval de brancard; mais hors de là, le plus grand effort viendra de celui-ci; enfin, un postillon adroit doit éviter avec soin les pierres et les ornières.

Les postillons qui ont la prétention de mener avec grâce, font aller leur porteur au petit galop, tandis que l'autre cheval ne fait que trotter : comme cette allure fatigue le premier plus que le trot ordinaire, on y renonce quand les chevaux ont une longue route à faire et que. Fon veut les ménager. Les bidets de poste vont le petit galop, mais cette allure finit bientôt par faire place chez eux à celle que l'on désigne sous le nom d'autin.

Le charretier distribuera sa charge de manière que le poids soit eu équilibre sur l'essieu, c'est-à-dire qu'il porte également du devant et du derrière; il ménagera ses chevaux en bon chemin, afin de les trouver plus frais quand il faudra donner un vigoureux coup de collier : il doit veiller à ce qu'ils tirent tous également; ne monter ni sur ses chevaux, ni sur ses voitures; observer toutes les précautions in-diquées plus haut à l'égard des ruisseaux, montées, descentes, etc.

Quand une charrette est tirée par plusieurs cheyaux, on les attelle communément à la file les uns les autres, et l'on a le soin de mettre le plus fort dans les timons. Le charretier se tient à la tête de celui-ci, à gauche, et une longue corde qui passe dans un anneau du collier des autres pour aller s'attacher à la tête de celui du devant, lui sert à les conduire tous. Le limonier est fait pour reculer, tourner, retenir la charrette dans les descentes; mais il doit tirer fort peu : c'est à celui du devant et ensuite à ceux qui l'accompagnent, à mettre la machine en mouvement.

On fait claquer le fouct de temps à autre, surtout dans les endroits difficiles, pour donner du cœur aux chevaux; mais il faut ne le leur faire sontir qu'e le plus rarement possible. On voit les chevaux envers qui on n'abuse pas du fouet, rassembler tous leurs efforts a unoindre bruit de cet instrument, tandis que les autres semblent insensibles aux coups,

on se défendent avec opiniâtreté.

Dans: rous les cas, il ne faut jamais frapper un cheval à la tôte, lui donner des coups de pied dans le ventre, ni se seriir d'un bâton pour le corriger : outse qu'une semblable brutalité ne tend qu'à abrutir tout-à-fait le naturel des chevaux, elle peut leur occasionner des maladies mortelles.

Quand il s'agit de monter une pente rapide, il faut ménager d'avance les chevaux, puis les faire partir au trot en les sidant du fouet jusqu'à ce qu'ils soient bien lancés; mais si leurs forces se refusent évidemment à cet effort, il faut, autant que possible, leur donner des auxiliaires plutôt que d'exiger d'eux ce qu'ils ne peuvent faire. Si le limonier vient à s'abattre, il faut sur-le-champ faire un contre-poids au derrière de la voiture, et tacher de soulever les brancards, tandis que, relevant le cheval de la main gauche, on fera jouer le fouet de la main droite.

Le cocher, le postilion ou le charretier doivent se précautionner, quand ils entreprennent un voyage, de tout ce qui peut être nécessaire pour parer à un accident imprévu : fers de rechange, clous de fers et de roues, cordes, marteaux, tenailles, onguent de pied, cure-pied, etc. Chaque fois qu'ils mettront les chevaux à l'écurie, leur premier soin sera de les panser à fond et de leur donner tout ce qu'il leur faut; le second sera de mettre tout leur équipage en bon état.

Beaucoup de conducteurs maladroits, ne sachant pas étudier le caractère de chacun de lours chevaux, crolent souvent reconnaître dans l'un d'eux des dispositions vicienses, parce qu'il n'obéit pas aussi promptement que les autres alors le pauvre animal est maltraité, négligé, et sera bientôt perdu si on ne se hâte de le confier à des mains plus habiles. D'autres font agir le fouet à chaque instant et sans raison, surtout quand ils sont de mauvaise humeur. Les chevaux ainsi tourmentés se jettent en avant comme pour évite les coups, et appuient fortement sur leurs barres, ce qui les leur gâte en peu de temps. D'ailleurs, encore une fois, ces chevaux sont sujets à devenir ramingues, ombrageux, ou à tomber sérieusement malades.

# CHAPITRE V.

# Hygiène générale du cheval.

### DE L'ÉCURIE ET DE LA LITIÈRE.

La santé des chevaux dépend beaucoup de la manière dont ils sont logés. Ces animaux craignent extrêmement l'humidité; le grand froid ne leur est pas moins nuisible quand ils rentrent couverts de sueur; enfin, l'air étouffé et chargé de vapeurs qu'ils respirent dans certaines écuries situées audessous du sol, les expose à toutes les maladies qu'engendre le concours de la chaleur avec l'humidité.

Lorsque l'on est maître de choisir l'emplacement et de régler à son gré les distributions intérieures d'une écurie, il faut y rechercher principalement la salubrité et la commodité.

Sous ce double rapport, une écurie, pour être bonne, devra être située de préférence au levant, bien aérée, séche, suffisamment spacieuse et bien percée. Ses dimensions seront telles, que chaque cheval ait un emplacement de 1 mètre 62 centim. au moins de large sur une longueur de 2 mètres 60 centim. (1), et que l'on puisse circuler librement sans craindre les coups de pied. La hauteur sera proportionnée aux autres dimensions, mais telle toutefois que l'air ne soit pas étouffé.

On fait des écuries simples en profondeur, et d'autres qui sont doubles. Les premières sont plus commodes, en ce que les chevaux étant rangés sur une même ligne, on a tout un côté libre pour les portes, fenêtres, et pour ranger tous les objets nécessaires au service de l'écurie; celles-ci doivent avoir de 7 mètres 15 centim. à 7 mètres 79 centim. de largeur.

Dans les écuries doubles, les chevaux sont rangés sur

<sup>(1)</sup> Les stalles doivent avoir, autant que possible, une largeur au moins égale à la hauteur des éberaux, prise du sommet de la téte à terre.

deux lignes opposées, la croupe tournée en dedans. Il doit régner au milieu un intervalle d'au moins 3 mètres 25 centiun de large, afin de pouvoir circuler librement; et si l'écurie est très-vaste, elle devra être percée de distance en distance d'un nombre suffisant de portes et de croisées; sinon ces ouvertures seront placées aux deux extrémités.

Les places des chevaux seront séparées par des harres et poteaux, afin qu'ils ne puissent se blesser entre eux; on mieux encore par des cloisons ou stalles, ainsi qu'on le pratique aujourd'hui à l'imitation des Anglais. Chaque place doit être pavée en pente douce, tant pour faciliter l'écoulement des urines vers la rigole pratiquée au milieu de l'écurie, qu'afin que le cheval apart le devant un peu plus relevé que la croupe, il pèse moins sur les épaules (le plevé que la croupe, il pèse moins sur les épaules (le

Les mangeoires se construisent quelquefois en pierre, mais plus souvent en bois; les premières auraient sur les secondes l'avantage de pouvoir se laver, d'être plus solides, de ne pas laisser perdre le grain à travors les jointures, ni offiri des retraites aux souris. Les mangeoires de bois deivent de le tre construites le plus solidement possible, et bordées d'une bande de tôle devant les chevaux qui ont l'habitude

de tiquer ou de ronger.

Le bord des mangéoires doit être élevé d'environ 1 mètre d'ecntim. au-dessus du sol; on leur donne environ 271 à 325 millimètres de creux et un peu plus de largeur; le dessous reste libre, et l'on place de distance en distance des supports ou racineaux, en ayant soin qu'ils se trouvant à l'endroit des cloisons ou poteaux, car si un racinal se trouvait a millieu d'une place, le cheval pourrait s'y blesser le genou.

L'élévation des râtéliers est subordonnée à la taille des chevaux, mais on les place communément à 813 millimètres audessus de la mangeoire; on les fait penchés en avant ou droits : ceux-ci ont 650 millimètres de profondeur, et avancent d'autant sur l'écurie; le fond doit être à claire-voie, afin que la poussière et autres immondices qui sortent du foir puissent tamiser au travers. Les rateiers inclinés prenant moins de place, puisqu'ils sont au-dessus de l'espace occupé par les chevaux, on en fait beaucoup plus de cette façon que de l'autre; mais ils ne sont ni aussi propres ni aussi gracieux à la vue.

Les roulons ou barreaux des râteliers doivent être espacés de 108 millimètres, afin que les chevaux puissent tirer le



<sup>(1)</sup> On préfère avec raison les écurles non pavées, pourvu que le soi soit assez solide et assez fortement batte pour n'être pas détrempé par les urines.

fourrage avec facilité. C'est dans le même but qu'on les fait ronds et tourpant sur eux-mêmes.

Le côté opposé aux mangeoires et râteliers, dans les écuries simples, doit être percé d'une ou plusieurs portes et de plusieurs fenêtres; celles-ci seront vitrées ou tout au moins garnies d'un châssie en treillis, et disposées de manière à co que la lumière ne frappe pas directement les yeux des chevaux; il serait même bon de melauger un peu d'ocre dans le crépissage des murs, afin d'en corriger la trop grande blancheur. Les espaces libres seront garnis de tablettes et de porte-manteaux servant à déposer tous les objets nécessaires au service. Quant aux harnais, il faut autant que possible les déposer dans une pièce voisine et ne servant qu'à cet usage, parce que l'humidité de l'écurie les détériorerait promptement.

Le palefrenier doit coucher auprès de ses chevaux et entretenir toute la nuit une lampe enfermée dans une lanterne de corne, de crainte d'accidents. Son premier soin doit être, tous les matins, de nettoyer les mangeoires, panser ses chevaux, balayer l'écurie, enlever les fomiers et les toiles d'araignées, etc. Pour que les chevaux soient bien soignés, il ne faut guère en confier que cinq à six à chaque palefrenier, et il sera assez occupé.

Lorsqu'une écurie sera évidemment humide et malasine, on l'assainira autant que possible, en perçant de nouvelles ouvertures si elle n'est pas asser aérée, et en garnissant les murs de planches. Lorsqu'un cheval sera mort de maladie contagieuse, !! faudra nettoyer tout ce qui lui a serv!, laver le râtclier et les mangeoires à l'eau seconde des peintres, reblanchir l'écurie avec un lait de chaux et en répandre

abondamment sur le pavé.

C'est une mauvaise habitude de laisser entrer des volailles dans les écuries. La présence de ces animaux inquiète les chevaux qui n'y sont point habitués, et leurs excréments en salissent les aliments, ce qui les dégoûte. C'est une habitude encore plus pernicieuse d'y conserver les araignées, et de laisser pourrir le fumier sous les pieds des chevaux. Les eaux des jambes, la pourriture de la fourchette, les chancres, crapauds, et la plupart des autres maladies du pied, n'ont pas d'autre cause que cette dernière; d'ailleurs l'humidité ramollit la corne.

La litière est formée par la paille que les chevaux laissent tomber du râtelier, et par celle qu'on leur donne pour cet objet. Elle sert non-seulement à les garantir de la dureté du pavé, mais encore à les préserver du froid, de l'humidité et de la malpropreté : il faut avoir soin de la remuer souvent et de l'entretenir toujours sèche et propre. A cet effet, le palefrenier sortira les excréments chaque fois qu'un des animaux qu'il est chargé de panser aurn fienté, et les parties de la littère qui seront pourries devront être rejetées avec soin : tout cela se fera facilement à l'aide de pelles, balais, fournées, civières ou brouettes, etc.

#### DU TRAVAIL ET DU REPOS.

Tous les êtres animés ont besoin de faire un exercice proportionné à leurs forces et à la quantité de nourriture qu'ils prennent: une inaction absolue leur serait non moins nuisible qu'un travail outré. En appliquant ce principe à l'nygiène des chevaux, on est conduit à conclure que le travail que l'on en retire doit être considéré comme moyen d'entretenir leur santé autant que comme oblet d'utilité.

Il est impossible d'assigner, même par aperçu, la somme de travail que l'on peut exiger d'un cheval de force ordinaire, ni le temps qu'il doit donner au repos; cela dépend essentiellement de la nature de l'animal et du genre de service auquel il est employé. Mais en général, le cheval, quoique doué d'une force musculaire considérable, se fatigue plus promptement que la plupart des autres bêtes de somme; il faut donc ne pas le faire travailler trop longtemps sans interruption. Les chevaux fins sont moins endurcis à la fattigue que ceux de bât ou de trait, ce qui tient au peu d'exercice qu'on leur donne, autant qu'à leur constitution moins étoffée.

Le cheval dort peu, couché ou debout, et se réveille trèsfacilement. Il faut éviter de faire du bruit pendant son sommeil.

Son réveil est marqué par des bâillements et l'extension des membres.

Les chevaux de luxe, et en général ceux qui travaillent fort peu et mangent beaucoup, sont sujets à la gras-fondure et à beaucoup d'autres maladies inflammatoires : c'est pourquoi il est essentiel de les promener régulièrement tous les jours quand ils ne travaillent pas.

Au demeurant, quel que soit le service auquel on emploie un cheval, il faut ménager ses forces, éviter autant que possible de le mettre en sueur, et surtout qu'il ne prenne froid étant dans cet état.

Les chevaux de travail exigent quelques soins particuliers, qui vont être indiqués dans les articles suivants.

#### DU CHOIX DES ALIMENTS.

On nourrit les chevaux au vert et au sec. Le vert est plutôt un régime de circonstance qu'une nourriture habituelle: il se donne aux chevaux que l'on vent rafraichir ou relàcher, à ceux qui sont épuisés, ruinés, ou atteints de quelque male die qui rend son usage nécessaire, aux jeunes chevaux qui ont besoin de prendre du corps. On reconnaît qu'il opère favorablement, lorsqu'après avoir été fortement purgés par son usage, on voit les chevaux reprendre de l'embonpoint ainsi qu'un oil frais et luisant.

Le printemps est la saison la plus convenable pour mettre les chevaux au vert. Il faut le couper le matin tandis qu'il est encore couvert de l'humidité de la rosée, parce qu'il làche mieux le ventre; et le donner par poignées; car si on le jetait en tas devant les chevaux, ils s'en dégoûteraient.

dès qu'ils auraient soufflé dessus (1).

Quand le cheval est très-maigre, il faut en même temps lui donner une ou deux fois par jour du son humecté. C'est une erreur commise par quelques auteurs, de croire que le foie d'antimoine donné dans le son empêche les dents de s'agacer et prévient la formation des vers et la fourbure pendant l'usage du vert; mais lorsque l'on remet le cheval au sec, on peut lui faire prendre, pendant huit à dix jours, 16 ou 32 grammes de cette poudre, avec 4 grammes d'éthiops minéral. Il faut tenir les chevaux chaudement pendant ce régime, les faire travailler modérément et de manière à ne les point fatiguer; mais c'est encore une erreur de croire qu'il faille s'abstenir de les panser et les laisser croupir dans la malpropreté. M. Huzard recommande, au contraire, de les bouchonner au moins deux fois par jour si on ne les panse à fond, précaution d'autant mieux indiquée, que l'usage du vert fait beaucoup transpirer.

Le meilleur vert est l'orge avant que l'épi sorte du fourreau; plus tard, il passe pour provoquer la fourbure: il y en a de deux espèces, l'escourgeon, qui se sème en hiver et se coupe en avril, et l'orge proprement dite, qui se sème en mars et se coupe en mai. L'escourgeon est regardé comme plus nourrissant que l'orge commune, et celle-ci comme

axatıve

On donne encore en vert le sainfoin, le trèfle, la luzerne et

<sup>(1)</sup> C'est une bonne méthode de saigner les chevaux pendant ou sprès l'usage du vert.

tous les autres fourrages, enfin l'herbe des prés. Quand on làche les chevaux dans la prairie au lieu de leur donner l'herbe coupée, on dit qu'on les met à l'herbe, ou mieux encore qu'on leur donne le vert en liberté: cette méthode est meilleure pour les jeunes chevaux que pour les vieux; mais le vert l'herbe ne conviennent à ceux qui sont morveux ou farcineux.

Le foin, la paille de froment et autres fourrages, l'avoine, l'orge, le son, les fèverolles, etc., composent la nourriture la

plus habituelle des chevaux.

Le foin les engraisse, les échauffe et les invite à boire; il convient mieux aux chevaux qui travaillent beaucoup qu'aux autres. Les chevaux faits qui en mangent trop sans faire un exercice proportionné, sont sujets à la pousse. Il est bon de le retrancher totalement, ou du moins en partie, aux chevaux qui ont cette maladie ou en sont menacés, qui ont beaucoup

de ventre et qui sont lourds et paresseux.

Du reste, les diverses qualités du foin dépendent beaucoup des herbes dont il est métalagé, de la manière dont il a été récolté, et de la nature du sol qui l'a fourni. Les foins vasés, pourris, trop nouveaux, échaulfés, trop vieux, sont extrêmement préjudiciables aux chevaux; ceux dits de regain sont de médiocre qualité; mais le foin trop fin a l'inconvénient de la rendre délicats et difficiles, maigré qu'il soit ordinairement le meilleur. Quand il s'y trouve de la poussière ou de petites pierres, il faut le secouer avec soin, le battre même, car les pierres peuvent détériorer les dents des chevaux, et la poussière les expose à la pousse et les fait tousser.

La bonne paille de froment, fine et point tachée, est la nourriture la plus saine, surtout pour les chevaux qui traaullent peu et ceux à qui le foin est évidemment contraire. 
Les chevaux nourris à la paille sont vifs, légers, plus musculeux que gras, mais un peu chargés d'encolure, surtout 
quand ils y sont déjà disposés naturellement. Néanmoins, 
cette nourriture est généralement préférable au foin, et si 
elle n'est pas plus universellement adoptée, surtout la paille 
hachée, c'est plutôt l'effet de la routine et du préjugé que 
de toute autre cause. Du reste, comme le foin invite les chevaux à boire, il est bon d'en donner une poignée à ceux que 
l'on nourrit à la paille, avant de les abreuver, et d'en faire 
la nourriture principale de ceux qui sont étroits de boyaux.

La paille hachée, soit seule, soit mélangée avec l'avoine dans la proportion d'une partie de celle-ci contre deux de celle-là, est une très-bonne nourriture, surtout pour les chevaux dont le flanc est altèré. On la mouille quelquefois.

Le trèfle, le sainfoin, la luzerne, ainsi que les pois gris, les

vesces et les lentilles desséchées, herbes et grains, échauffent et engraissent très-promptement les chevaux : c'est une nourriture très-succulente, que l'on doit donner en moindre quantité que le foin, et seulement dans les circonstances qui rendent son usage nécessaire. La luzerne surtout doit être donnée avec ménagement, et mélangée autant que possible avec d'autres fourrages, aux chevaux qui n'y sont pas habitués.

L'avoine forme la principale nourriture des chevaux de travail : ce grain leur donne de la force, de la vigueur et de la chaleur. La bonne avoine doit être noire, pesante, luisante, glisser facilement dans la main lorsqu'on la prend à poignée, n'avoir aucune mauvaise odeur, et être nette de poussière, de terre et de cailloux. La blanche, qui a toutes ces qualités, est aussi très-bonne. L'avoine gagne à être gardée en grenier. L'orge rafraichit plus qu'elle ne nourrit, mais, mélangée avec l'avoine, elle forme une excellente nourriture, surtout pour les chevaux maigres et ceux qui travaillant beaucoup, mangent du grain en proportion et que l'avoine pure échaufferait trop.

Le froment pur serait beaucoup trop chaud, disposerait d'ailleurs les chevaux qui en feraient habituellement usage, au farcin et à la fourbure; mais comme il fait beaucoup boire, on peut, sans inconvénient, en donner une ou deux jointées par jour, avec beaucoup de foin, à ceux qui sont étroits de boyaux. On peut aussi en donner un peu aux étalons pendant le temps de la monte. La paille de froment dans laquelle il serait resté une certaine quantité de grain. pourrait tenir lieu de toute autre nourriture.

La fève de marais ou fèverolle, est un grain très-substantiel et chaud, quoique moins que le froment. Employée par jointées et modérément, elle est d'un très-bon usage pour les chevaux qui travaillent ou qui ont besoin de reprendre du corps.

Ces différents grains se donnent entiers, et comme les chevaux les avalent à peu près de même, ils en perdent beaucoup et en rendent une portion considérable sans l'avoir digérée, ce qui est en pure perte. On trouverait donc une économie de plus d'un tiers en les passant préalablement sous la meule, et les chevaux en seraient mieux nourris. Ouelques personnes conseillent aussi de faire crever l'orge ou l'avoine dans l'eau : mais il paraît préférable de les écraser grossièrement. Cette pratique est indispensable lorsqu'on leur donne des fèves de marais, qui sont très-dures.

Le son est très-utile pour les animaux malades, extrêmement maigres, ou qui ont besoin d'être rafraichis : on le donne ou mélangé avec l'avoine, ou pur. Dans ce dernier cas, c'est une sorte de diète qui diminue les forces au lieu de les rétablir. On ne doit done pas faire travailler les chevaux auxquels on ne donne pas d'autre nourriture. Le son sert encore à faire l'eau blanche, boisson ordinaire des chevaux malades ou au régime.

Les propriétés ălimentaires ou médicales du son appartenant uniquement à la farine qu'il retient, on doit choisir de préférence celui qui en contient le plus, qui est le plus pesant, le plus fin, le plus blanc, sans aucune odeur d'aigre ou d'échaufé. Celui qui est grossier et très-léger, ne contenant presque que la partie corticale du grain, substance absolument inerte et sans vertu, n'est propre qu'a causer des indigestions et des vents. Lorsque l'on emploie un pareil son à faire de l'eau blanche, il est bon de la laisser reposer et de la décanter avant de l'employer.

On emploie encore avec succès, pour la nourriture des chevaux, le fruit du caroubier, les carottes, et quelquefois même la pomme de terre et les betteraves; mais cette dernière ra-

cine les relache et les rafraichit.

Les amateurs de dictum disent vulgairement: cheval d'avoine, cheval de-peine; cheval de foin, cheval de rien; cheval de paille, cheval de bataille, pour caractériser l'influence de chaque espèce de nourriture sur la qualité des chevaux. Au reste, quand on a le choix des aliments, il faut, autant que possible, le subordonner au tempérament, à l'âge du cheval, à l'état de la saison, etc.

Le choix des eaux destinées à l'abreuvage des chevaux demande aussi quelques précautions. Celles qui sont crues, dures ou très-froides, leur sont très-préjudiciables, surtout lorsqu'ils ont chaud; au contraire, celles des rivières, des étangs, ou même des mares, leur sont bonnes, pourvu qu'il n'y ait pas de sangsues, ou qu'elles ne soient pas limoneuses

ou croupies.

Quand l'on est réduit à se servir d'eau de puits, il faut, autant que possible, l'exposer une heure ou deux au soieil ou dans l'écurie, pour lui faire perdre sa grande froideur, ou l'agiter avec la main dans le même but; cela s'entend pour l'été; mais en hiver, il vaut mieux la faire boire aussitôt sa sortie du puits. On doit apporter beaucoup d'attention dans la manière d'abreuver, car elle est la source d'une foule de maladies. Enfin, il est quelquefois bon d'y délayer un peu de son.

Les chevaux boivent généralement le vin avec plaisir. Quand un cheval est harassé de fatigue, couvert de sueur, ou

Vétérinaire.

que l'on veut lui redonner du courage et de la vigueur, on neut lui faire avaler une bouteille de cette liqueur.

### DE LA RATION CONVENABLE A CHAQUE ESPÈCE DE CHEVAUX.

La ration d'un cheval doit être proportionnée à sa taille, à son appétit naturel, à son âge, mais surtout à son genre de vie : car il est évident que celui qui travaille beaucoup doit manger davantage que celui qui reste à l'écurie ou qui n'en sort que pour trainer pendant quelques instants un léger cabriolet ou un brillant équipage.

Un cheval bien en chair, ni trop gras, ni trop maigre, a plus d'haleine, plus de liberté dans ses monvements, et résiste mieux à la fatigue que celui qui est surchargé d'embonpoint. Ainsi donc, quand un cheval a été épuisé par le manque de nourriture, la fatigue, les maladies ou toute autre cause, il est nécessaire de le forcer un peu en nourriture pour le remettre en chair, après l'avoir saigné et purgé s'il y a lieu; mais arrivé à ce point, il ne faut plus lui en donner que ce qui lui est nécessaire pour l'y maintenir. On ne doit pas perdre d'ailleurs de vue, que des chevaux nourris outre mesure sont très-sujets à la pousse, au farcin, à la gras-fondure et à plusieurs autres maladies.

Les chevaux de manège ont besoin de peu de nourriture, parce qu'ils sont très-fins et ne font qu'un exercice très-borné. Celle des chevaux de selle est subordonnée à leur taille et au service qu'en leur fait faire : les chevaux de carrosse en demandent davantage, et ceux de charrette encore plus, parce qu'ils sont très-épais et travaillent beaucoup. Ces diverses proportions peuvent être réglées, par approximation, de la

manière suivante :

Pour un cheval de selle de bonne taille ou de cabriolet, 5 kilog. de foin, 6 kilog. de paille et 25 litres d'avoine ou quatre picotins.

Pour un double bidet, 4 kilog. de foin, 4 à 5 kilog. de paille, 19 litres d'avoine.

Pour un simple bidet, 3 kilog. de foin, 4 kilog. de paille, deux picotins ou 12 litres et demi d'avoine.

Pour un attelage de carrosse, 12 à 15 kilog, de foin, envi-

ron autant de paille, et 75 à 100 litres d'avoine. Deux forts chevaux de charrette, travaillant beaucoup, peuvent manger jusqu'à 100 ou 125 litres d'avoine, du foin et de la paille en proportion. On pourrait économiser beau-

coup de grain sans nuire à la santé des chevaux, en le mélangeant avec de la paille hachée.

Quand les thevaux cessent de travailler, il faut retrancher une portion de leur nourriture, mais graduellement et non tout-a-coup; de même que lorsque l'on remet un cheval au travail après l'avoir laissé reposer pendant longtemps, il faut l'y habituer petit à petit et augmenter son ordinaire dans la même proportion.

Si Ton s'aperçoit qu'un cheval soit sujet à suer daus l'écurie sans cause apparente, c'est ordinairement un indice qu'il est trop nourri, et il faut diminuer sa ration; ou bien qu'il mange sa littère, ce qu'il faut encore empêcher, parce que cette paille échauffée passe pour disposer à la pousse.

#### DU PANSAGE EN GÉNÉRAL.

Le cheval est un animal très-délicat, qui demande nonseulement une nourriture convenable, mais encore un bon pansage, é'est-à-dire, la réunion d'une multitude de soins minutieux, non moins nécessaires à la conservation de sa santé qu'à la propreté.

En effet, il est à remarquer que de deux chevaux, dont l'un sera parfaitement nourri mais mal pausé, et l'autre pansé régulièrement, quoique moins bien nourri, celui-ei se conservera en meilleur état que le premier, toutes choses égales d'allieurs. Le pansage doit se faira régulièrement matin et soir, et les personnes très-soigneuses le répètent dans le milieu de la journée, mais moirs à fond.

On prend d'abord l'étrille de la main droite, et on la promène légèrement sur tout le corps du cheval depuis la naissance de la queue, en suivant successivement la croupe, la hanche, les côtés, les épaules et l'encolure, jusqu'aux oreilles. On procède de même de l'autre côté, et on la fait agri jusqu'a ce qu'elle n'amène plus de crasse : alors on la quitte pour répéter la même opération avec un bouchox de paille légèrement humecté que l'on promène à poil et contre-poil sur toutes les parties du corps, notamment celles où l'étrille n'a pas pu passer; on lisse ensuite le poil avec l'époussette, et l'on frotte avec soin le dedans et le dehors des oreilles, le dessous de la gauache, eatre les jambes, les cuisses, etc. Quelques personnes se contentent de l'époussette sans se servir du bouchon.

Gela fait, prenant la brosse d'une main et l'étrille de l'autre, on brosse à poil et contre-poil, le front, les yeux, les sourcils, en un mot toute la tête, et l'on passe de là aux diverses parties du corps, ayant soin de frotter de temps en temps la brosse sur l'étrille, et de coucher le poil dans son sens en terminant. Cette opération sert à enlever la crasse que l'étrille a laissée.

Quelques personnes commencent par les pieds de derrière, en frottant successivement la couronne, le paturon, le boulet, le canon, le jarret, et passent de là aux autres parties du
corps, en terminant par la tête; l'étrille doit toujours marcher à rebrousse-poil. Il est bon d'avertir le cheval avant de
l'approcher, s'il est ombrageus.

If est surfout essentiel de frotter avec soin les jambes, du haut en bas, et du bas en hauteur, le long des nerß et aux jointures. Cette opération, que l'on peut faire soit avec la brosse, soit avec le bouchon, concourt non-seulement à tenir les jambes propres, mais encore à faciliter la circulation des

humeurs et prévenir les engorgements.

Après ces divers pansements, on prend un seau d'eau fratche et une éponge très-propre que l'on y trempe à plusieurs reprises pour laver et bassiner le tour des yeux, l'ouverture des naseaux, le fourreau de la verge, le fondement, et enfin les jambes, que l'on aura soin de sécher après cette opération; le lavage des jambes peut encore se faire avec une brosse.

Enfin, prenant le peigne d'une main et l'éponge de l'autre, on démête avec précaution les crins de la queue et ceux de la crinière, en commençant par le bas et remontant à mesure vers la racine; ensuite, on peigne dans le sens contaire, c'est-à-dire, de la racine en bas, en tenant l'éponge élevée, et faisant couler de l'eau dans les crins à chaque coup de peigne, et l'on finit par tremper la queue dans le seau pour la laver, si elle est très-sale. Dans ce dernier cas, on peut la frotter avec du savon noir. On finit par couper l'extrémité des crins à la hauteur du fanon ou à peu près.

Il y a des chevaux si chatouilleux qu'ils ne peuvent endurer ni la brosse ni l'étrille; on se contente alors de les frotter en tous sens avec la main humide, que l'on plonge dans l'eau de temps en temps pour la laver; c'est ce que l'on nomme panser à la main. On a vu plus haut que les poulains se pansent de cette manière iusqu'à un certain âxe.

#### DU RÉGIME DES CHEVAUX A L'ÉCURIE.

A six heures du matin, en toute saison, on entrera dans l'écurie, et l'on jetera le tiers de la ration de foin dans lo râtelier, après l'avoir nettoyé ainsi que la mangeoire : pendant que le cheval mangera son foin, on remuera la litière avec la fourche, en poussant sous la mangeoire celle qui n'aura pas été salie; on balaiera avec soin les places de l'é-

curie, et l'on sortira le fumier.

On mettra ensuite une cavessine ou un filet au cheval, on le sortira de l'écurie si le temps le permet, pour le panser à fond; sinon on l'attachera au poteau, et on le pansera dans l'écurie même : le pansement fait, on curera le pied, on mettra au cheval sa couverture; on le fera boire, on lui donnera l'avoine après avoir nettoyé la mangeoire une seconde fois, et l'on jetera de la paille dans le râtelier.

On donnera la seconde ration de foin à midi, et l'on époussettera le cheval pendant qu'il le mangera; ensuite on le fera boire, on donnera l'avoine après avoir nettoyé la mangeoire, et on laissera le cheval tranquille pendant qu'il

la mangera.

A six heures du soir, on se comportera en tous points comme le matin, et l'on donnera les deux autres tiers de la ration de paille; à neuf heures on ôtera la couverture, on fera la litière, ou on la rafralchira si elle est faite depuis le matin.

A cet effet, on tire avec la fourche la paille mise en réserve sous la mangeoire, on l'étend jusqu'aux pieds de derrière, et l'on délie ensuite une botte de paille fralche que l'on répand par-dessus. Si l'on fait la litière dès le matin, on n'ajoutera à celle de la nuit qu'une demi-botte de paille, on la relèvera avec la fourche chaque fois que l'on entrera dans l'écurie, et

on la fera le soir comme il vient d'être dit.

On attache les chevaux en place, avec un licol pourvu de deux longes que l'on passe dans les denx anneaux de la mangeoire, puis dans une boule de bois percée d'un trou, au-delà duquel on arrête par un nœud l'extrémité des deux longes; cette boule a pour objet de tirer par son prorpe poids le licol, pour que le cheval ne s'enchevêtre pás, c'est-à-dire pour qu'il ne se prenne pas la jambe de derrière entre les deux longes lorsqu'il yeut se gratter la tête; on peut aussi attacher pendant le jour l'une des deux longes en haut du râtelier pour empêcher le cheval de manger sa litière.

La conservation des pieds demande des soins tout partieuliers, puisqu'ils sont sujets à se détériorer très-promptement. On a remarqué que ceux de derrière ne sont jamais mauvais, c'est-à-dire ni encastelès ni mai nourris, ce que l'on attribue à l'humidité de la fiente sur laquelle ils reposent constamment dans l'écurie, et qui les conserve en bon état; ou recommande en conséquence de tenir également sous ceux de devant du

crottin mouillé, dans le même but.

Il parait cependant qu'on ne doit point attribuer la bonté

de la corne des pieds de derrière au séjour qu'ils font dans la fiente, mais bien plutôt à la forme qu'elle affecte dans ces pieds et à sa nature qui y est plus liante et plus souple que dans ceux de devant. Ce qui vient à l'appui de cette assertion, c'est que dans les écuries bien tenues, où on enlève le crottin aussitôt qu'il est aperqu sur la litière, le sabot n'en est pas moins bon. Au reste, les pieds dont la corne est sèche, cassante et trop rigide, ont besoin d'être graissés avec de l'onguent de pied, et, à son défaut, avec du saindoux ou autre graisse : on devra surtout oindre la partie de la paroi on muraille qui touche la couronne. Quant à ceux dont la corne est molle et tendre, l'onguent ordinaire et tous les autres corps gras ne feraient qu'accroître cette disposition; en y faisant entrer une plus grande quantité de résine, on le rend propre tout à la fois à nourrir la corne et à la raffermir.

Il faut tacher de mener les chevaux au moins une fois le jour à l'abreuvoir : cela les promène, les rend gais, et leur fait plus de bien que de les abreuver au seau. D'ailleurs, il est très-bon de leur laver les jambes; mais il faut leur en faire écouler l'eau avec la main et les bouchonner avant de les remettre à l'écurie.

Quand l'on rentre un cheval couvert de sueur, il faut la lui abattre avec le contecat de choleur : c'est une vieille lame ou une sorte de couteau de bois, que l'on prend à deux mains et que l'on passes sur toutes les parties du cc.ps, dans le sens du poil, pour en faire couler la sueur; ensuite on essuie bien les oreilles, la tête, les jambes, et l'on bouchonne les autres parties jusqu'à ce que'le cheval soit sec; on lui met alors sa couverture et on ne lui donne à boire et à manger que quand il est refroidi.

A l'égard des chevaux de course ou de chasse, il faut les traiter comme il vient d'être dit, mais ne pas les desseller pendant qu'ils ont très-chand, dans la crainte qu'il ne survienne de l'enflure sous la selle. C'est pour prévenir cet accident, que les postillons mettent de la paille sous la sclle des chevaux qu'ils ramènent. Il est même prudent, lorsque l'on redoute ces engorgements, de resserrer les sangles immédiatement après l'arrivée.

Il ne convient pas de frotter pendant longtempsles jambes tant qu'elles sont échauffées, parce que l'on y attirerait ainsi les humeurs, mais il convient de le faire quand elles sont refroidies. Il faut surtout soigner celles des chevaux de trait et de tous ceux qui marchent heaucoup sur le pavé et dans la boue. Les chevaux qui restent peu à l'écurie doivent, de préférence, manger la paille pendant le jour, et le foin pendant la nuit.

#### DU RÉGIME DES CHEVAUX EN VOYAGE.

Lorsque l'on se dispose à faire un voyage d'une certaine étendue avec les mêmes chevaux, il faut d'abord s'assurer du bon état de la ferrure; leur donner un mors le plus léger possible, afin de ménager leur bouche; voyager d'abord à petites journées, et aller tous les jours en augemantant jusqu'au maximum de leurs forces. Un cheval bien ménagé et point trop chargé peut faire par jour 48 à 56 kilomètres de poste, qu'il faut tâcher de diviser en deux parties à peu près égales, ou bien fournir la plus longue course le matin et réserver la plus courte pour l'après-midi.

Quand l'on trouve chemin faisant une belle eau, il est bon d'abreuver le cheval, de le baigner pendant quelques instants pour lui laver et rafralchir les jambes, et de le faire marcher après un peu plus vite, afin qu'il ne se refroidisse pas. Mais

cela ne se fera pas si le cheval a très-chaud.

Il est nécessaire de ralentir un peu le pas en approchant des gites, afin de commencer à rafraichir un peu les chevaux et de les reposer. Cette attention permettra de leur donner plus tôt à manger, et préviendra les inconvenients du refroidissement subit. S'ils ont bien chaud en arrivant, on les promènera pendant quelques instants, puis on leur abattra la sueur, on les bouchonnera, et on leur lavera les jambes avant de les mettre à l'écurie : on aura soin de ne pas leur mouiller le ventre toutes les fois qu'on les fera entrer dans l'écau ayant chaud.

On les attachera au râtelier avec la selle ou le harnais sur le dos; on ne leur laissera pas leur bride sous le spécieux prétexte de leur donner de l'appétit et de leur rafraichir la bouche; mais on pourra leur laver cette partie s'ils ont humé de la poussière. Il faudra dégager la croupière, et si l'on juge à propos de desserrer les sangles, glisser un peu de paille sous la selle : enfin, on lèvera successivement les quatre pieds pour les curer et pour voir s'il manque quelque clou, ce qu'il

faudrait réparer sur-le-champ.

Quand l'on jugera les chevaux assez refroidis, on jettera du foin dans le ratelier; quelques Instants après, on leur donnera l'avoine; mais s'ils la refusent, on la retirera sur-lechamp pour leur donner du son mouillé. Les chevaux qui ne sont pas faits à la fatigue sont sujets à se dégoûter de l'avoine; on prévient ce dégoût en la leur ménageant pendant les premiers jours; et, s'il persiste, on le dissipera en leur faisant prendre 31 grammes de thériaque, ou 62 grammes de foie d'antimoine dans du vin ; mieux encore en leur mettant un mastigadour d'assa-fetida ou autre.

Si les chevaux ont encore chaud quand on les débride, on leur donne l'avoine avant de les faire boire, sinon on fait le contraire. On peut se remettre en route au hout de deux ou

trois heures de repos.

On observera, en approchant du gîte ou l'on doit coucher, les mêmes soins, les mêmes précautions qu'au premier. Quand il sera temps de desseller et de débrider, on donnera un coup d'étrille et l'on couvrira bien les chevaux. On donnera successivement l'avoine, l'eau et le foin ; après quoi l'on examinera les pieds avec encore plus de soin que le matin, soit pour les curer, soit pour réparer la ferrure s'il y a

Lorsqu'un cheval se couche aussitôt qu'il est débridé, et qu'il a d'ailleurs l'œil bon et ne refuse pas de manger, c'est signe qu'il souffre des pieds, ce que l'on reconnaît encore lorsque cette partie est chaude et sensible au toucher : il faut alors le déferrer, et si l'on voit en-dedans du fer un endroit plus luisant que le reste, signe évident que cette partie porte sur la sole, il faut la parer en cet endroit; et, après avoir rattaché le fer, couler dans le pied de la térébenthine ou de la poix noire, ou du goudron fondu avec du suif, et contenir co remplissage avec des étoupes.

Avant de sortir de l'écurie le soir, il faut faire une bonne litière, laisser les longes assez longues pour que les chevaux puissent se coucher à l'aise. Quand ils sont très-fatigués et échauffés, rien n'est plus utile que de leur jeter de la paille

fraiche sous le ventre pour les engager à uriner.

Chaque fois que l'on débride un cheval, il faut laver avec soin le mors et les embouchures, afin qu'ils ne contractent pas de mauvaise odeur; faire sécher les panneaux de la selle s'ils sont trempés de sueur, et les battre avec une gaule avant de la remettre, afin de les assouplir; examiner si les porte-mors sont en bon état, et si aucune des parties du harnais ne blesse le cheval. Si la gourmette ou la selle causaient des écorchures, il faudrait doubler la première avec un morceau de cuir ou de feutre, et faire cambrer la seconde dans l'endroit où elle porte. Quand les bêtes de somme sont enflées sous le bât, ce qui arrive fréquemment, il faut appliquer sur la partie souffrante un sac de mauves bien chaudes.

La houe qui s'attache aux jambes des chevaux est la cause la plus ordinaire des maux qui se jettent sur cotte partie quand on n'en a pas soin. Il faut donc, aussitôt que le cheval s'est un peu rafraichi, prendre d'une main une éponge mouillée, une petite brosse de l'autre; et, tandis qu'on lui fera couler l'eau de l'éponge le long des jambes, les frotter en tous sens avec la brosse; ce que l'on continuera jusqu'a ce que l'eau n'entraîne plus rien.

Ces lavages faits avec soin ne servent pas seulement à entrete lair les jambes propres, mais encore à les raffermir, leur donner du ton, favoriser la libre circulation, et prévenir les engorgements auxquels cette partie est si disposée. La plupart des valets ne prennent pas tant de soin, et se contentent de frotter les jambes de leurs chevaux avec un balai trempé dans un seau d'eau : il est inutile de faire remarquer combien cette méthode est viiciuse.

Quand on a outré des chevaux par une course forcée, il faut, pour éviter les suites funestes qui pourraient en résulter, leur abattre aussitôt la sueur, les bien bouchonner. leur laver les jambes comme il vient d'être dit, et les promener ensuite pendant une demi-heure pour leur laisser prendre doucement haleine. Lorsqu'ils n'auront plus chaud, ils seront menés à la rivière, dans laquelle on les introduira jusqu'aux genoux et aux jarrets, l'espace d'une ou de deux heures; puis à leur retour à l'écurie, on les fera déferrer, et on leur appliquera sur les pieds de la terre glaise détrempée dans une solution de couperose verte (sulfate de fer) ; on les couvrira bien, on leur fera une bonne litière, on leur donnera de la paille et de l'eau blanche tiède. Si, malgré l'emploi de ces moyens, ils devenaient fourbus, on emploierait le traitement convenable à cette maladie; mais on se gardera bien de leur donner du vin, de la muscade, etc., et autres échauffants de cette nature, ainsi qu'on le pratique communément. On conseille encore de leur frotter les jambes avec du vinaigre et du sel, de leur couler dans les pieds de l'huile de

laurier chaude et de mettre de la filasse par-dessus (1).

Quand, après avoir échauffé un cheval à la course, on est dans le cas de s'arrêter, il faut le promener pendant queiques instants, et éviter de le tenir dans un endroit humide, ou sur un terrain en pente où les pieds de devant soient plus has que ceux de derrière, Enfin, on ne doit jamais se remettre en route sans s'être assuré que ses chevaux ont été pansés à fond, qu'ils ont mangé l'avoine, qu'il ne manque

L'eau-de-rie camphrée chargée de savon, ou le liniment résolutif volnéraire, employée en frictions sur les jambes, sont très-propres à garantir ces parties des suites de la fatigue.

rien à leur ferrure ni à leur harnais; surtout ne les faire sortir de l'écurie qu'au moment de partir, et éviter de les laisser exposés aux intempéries de l'air quand ils ne marchent pas.

Quand un cheval revient d'un voyage long, pénible, et qu'il est fatigué ou échauffs, il faul d'ort deux clous aux talons des pieds de devant, et même des quatre pieds s'il y a lieu, les remplir de bouse de vache, et les graisser en dehou avec l'onguent de pieds; mais on ne doit les parer ni changer la ferrure qu'au bout de quelques jours. On frottera les jambes matin et soir avec de Veau-de-vie camphrée, ou avec une forte lessive de cendres chaudes; on saignera le cheval s'il y a lieu, et on le tiendra pendant quelques jours au régime.

Il est une infinité d'autres précautions à observer tant en voyage qu'à l'écurie, que les circonstances seules ou l'habitude de soigner les chevaux suffiront pour indiquer.

### SUR LA MANIÈRE DE COURIR LA POSTE ET LES CHASSES.

Les personnes qui n'ont pas l'habitude de courir à cheval, ne seront pas fàchées de trouver ici quelques conseils à cet égard.

Il est bon de se munir de bottes fortes qui puissent préserver la jambe si l'on a le malheur de tomber sous son cheval; de se vétir à la légère, de se munir d'un suspensoir, et de porter une ceinture pour soutenir les reins; d'avoir une culotte de peau sans doublure, et de relever la chemise autour des reins pour éviter les écorchures et confusions.

Il faut éviter de se charger l'estomac, parce que les secousses causées par le trot du cheval et surtont les bidets de poste, sont très-contraires à la digestion; éviter autant que possible de changer de selle, et en avoir, s'il se peut, une à soi; tenir les étriers un peu plus courts qu'à l'ordinaire; la bride serrée, et suivre les mouvements du cheval pour ne pas être roué. Les préceptes des académies doivent être mis de coté quand on court la poste.

On se servira beaucoup plus du fouet que de l'éperon, tout en ménageant sa monture, car les personnes qui forcent leur cheval dès le commencement de la course, ou qui ne cessent de le battre, arrivent souvent plus tard que celles qui y mettent plus de ménagement.

On va communément au rendez-vous de chasse au pas, afin de ne pas fatiguer son cheval; en suit de préférence les sentiers, les chemins, et l'on conpe au court toutes les fois que l'on en troure l'occasion; mais si l'on voit que la bête se

dépayse, et paraisse devoir mener la chasse très-loin, il vaut mieux revenir sur ses pas et renoncer au plaisir de la voir forcer, plutôt que de s'exposer à crever un cheval.

Il faut rendre la main et serrer fortement les jarrets quand on est forcé de se mettre à la nage : monter les montagnes au pas ou au trot, mettre pied à terre lorsqu'elles sont trop rapides; les descendre le plus doucement possible, et si l'on ne peut se dispenser de les descendre au galop, il faut bien soutenir de la main et des jarrets, de peur que le cheval ne fasse une chute dangereuse pour lui et pour son cavalier. S'il s'agit de franchir un torrent, un ravin, de passer dévant un moulin ou devant quelque autre objet qui porte ombrage au cheval, il faut l'y préparer petit à petit; revenir plusieurs fois contre l'objet qui l'épouvante, toujours sans le brusquer, parce que loin de lui donner de la hardiesse en agissant autrement, on s'exposerait à lui faire faire des écarts dangereux.

## CHAPITRE VI.

## De la ferrure.

Les anciens ne connaissaient pas la ferrure que nous employons pour préserver le sabot de nos chevaux d'une usure surnaturelle. Dans certaines circonstances peu nombreuses, lorsque leurs chevaux avaient l'ongle tendre, usé ou blessé, ils leur mettaient des espèces de souliers ou de bottes de cuir ou de joncs, fixés dans les paturons et sur les canons par des courroles; le fer, l'or ou l'argent entraient quelquefois pour quelque chose dans la construction de ces chaussures. Les accidents auxquels étaient exposés les pieds des chevaux sont la cause de l'attention scrupuleuse qu'ils mettaient dans le choix de ces animaux relativement à la forme et à la dureté des sabots. Ils considéraient comme première qualité d'un cheval, la dureté de l'ongle et le bruit qu'il faisait dans la battue.

Le sabot croît toute la vie de l'animal : celui des chevaux qui sont dans l'état sauvage ne s'use pas plus vite qu'il ne croît; mais dans l'état de domesticité, il est exposé à des frottements violents sur les pavés, et il devient indispensable de le garnir d'une lame de fer, sans quoi il serait bientôt hors de service. Réanmoins, cette nécessité de ferrer présente des différences, suivant la nature du sol, du travail et de la conformation du sabot du cheval. Les chevaux qui ne travaillent pas habituellement sur des chemins pavés ou ferrés

peuvent se passer d'être ferrés, surtout quand ils ont le pied bon et quand ils habitent un pays sablonneux ou un terrain sec, dur et uni, parce que leur corne y acquiert un degré de dureté suffisant pour résister à l'influence destructive des

agents extérieurs.

La nécessité de garantir l'ongle des chevaux a donné naissance à l'art de la maréchalerie, c'est-à-dire, à celui qui a pour but de forger les fers propres aux chevaux et de les fixer par des clous. Cet art n'est pas un des moins importants de la chirurgie vétérinaire. Il a des règles nombreuses basées sur des connaissances anatomiques et physiologiques, dans lesquelles l'étendue de cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer. Nous nous bornerons aux notions suivantes.

#### DESCRIPTION ANATOMIQUE DU PIED DU CHEVAL.

Le sabot peut être regardé comme une boîte de corne dont toutes les parties fortement liées ensemble ont chacune une dénomination particulière. Il commence à l'endroit où le poil cesse de prendre naissance. Il renferme les os qui forment la base du pied (l'os du pied et le petit sésamoïde) et les parties attachantes (la principale est le tissu réticulaire), disposées entre les os et l'ongle.

Lorsqu'on examine le sabot sans attention, il paralt être une simple bolte pour la défense de l'organe; mais bien considéré, on trouve une belle machine, construite autant pour le support de l'animal que pour mettre le pied à l'abri des injures. Il est formé de trois sortes de cornes : (Vouez pl. 6) la muraille (fig. 1 et 2, A), la sole, (fig. 3, B) et la four-chette (fig. 3, C.)

La muraille (fig. 4) est la partie extérieure du sabot vue quand le pied est à terre. Elle est la base des deux autres parties constituantes. Elle est plus élevée sur le devant et diminue de hauteur et d'épaisseur de chaque côté, à mesure qu'elle se porte en arrière. Parvenue à la partie postérieure du sabot, elle forme un angle très-algu (a a), et se continue vers le centre du pied, en diminuant toujours de hauteur jusqu'à ce qu'elle ait atteint la pointe de la fourchette, où enfin elle se perd. Ces parties de la muraille qui se replient dans l'intérieur du pied s'appellent les arcs-boutants (b b). La muraille est composée defibres de corne longitudinalement disposées et agglutinées ensemble; à l'endroit où elle se sépare de la peau, elle présente, à sa face interne, une multitude de pores qui sont les ouvertures des vaisseaux sanguins destinés à entretenir la vie dans cette partie (c). Le bord supé-

rieur et tranchant de la muraille se nomme biseau. La cavité circulaire que l'on remarque à la face interne du biseau, loge la portion de la peau connue sous le nom de chair de la couronne. La partie antérieure de la muraille est la pince (fig. 1 et 2, c); les deux côtés de la pince constituent les mamelles (fig. 1, d, fig. 2, dd); en arrière des mamelles sont les quartiers (fig. 1 et 2, e), et les parties postérieures qui correspondent à l'angle d'inflexion de la muraille sont les talons (fig. 1, f). La face externe de la muraille est luisante, couverte d'un épiderme qui ne doit jamais être enlevé. La face interne est garnie de nombreux feuillets perpendiculaires, parallèles et disposés de champ; mous, élastiques quand ils sont fraichement découverts, mais durs et d'une substance analogue à celle de la corne quand ils sont secs (fig. 4, G); ils reçoivent entre eux les lames du tissu réticulaire, qui s'élèvent de la surface de l'os du pied, et forment entre cet os et le sahot une union de la plus forte espèce, et dont tout l'appareil étant entièrement élastique, permet les divers degrés d'expansion que le pied peut éprouver.

La sole est une plaque irrégulière de corne dure qui sert à fermer l'ouverture inférieure de l'espèce de cylindre formé par la muraille. Sa face inférieure est un peu concave, et sa face supérieure un peu convexe. Quand elle est séparée des autres parties du sabot, elle paraît formée de deux pièces ovales, unies par une extrémité, et très-écartées l'une de l'autre à leur autre extrémité (lig. 5). Au milieu de sa largeur, elle est plus mince, et ses bords plus épais se terminent en bi-

seau pour se réunir à la muraille et aux inflexions.

La fourchette remplit l'espace triangulaire que laisse la muraille en se réfléchissant en dedans du sabot pour former les arcs-boutants. Elle adhère fortement aux bords de ces derniers, et fournit un prolongement qui tourne autour du bord supérieur des talons, et les couvre d'une enveloppe épaisse qui constitue les glomes de la fourchette (fig. 6, H); elle se prolonge tout autour du bord supérieur du sabot, en s'unissant fortement avec lui, surpasse la corne de la muraille, s'accroche à la peau et devient le moyen d'une liaison générale entre les parties de la muraille et de la peau ; cette partie est le périople (fig. 6, i). On reconnaît à la fourchette une base et une pointe. La base est séparée en deux branches par une cavité songitudinale nommée lacune ou vide de la fourchette: sa pointe correspond à la réunion des deux arcs-boutants. De chaque côté de la fourchette se remarquent les commissures, cavités longitudinales profondes, formées par les surfaces inclinées en dehors et en bas. La fourchette n'est pas

Vétérinaire.

un corps sollde, c'est une voute de corne renversée, c'est-àdire tournée en sens contraire de la voute que forme la sole, et dont l'épaisseur n'est pas considérable, et jamais

plus qu'il n'est nécessaire pour ses fonctions.

Au centre de la bolte de corne, on trouve un os spongieux, posé à plat sur la sole chiarune, et d'une forme à peu prés semblable à celle du sabot; on le nomme le petit pied. Comme il supporte l'os du paturon, tout le poids du corps porte à peu près sur le petit pied; en sorte que pour pen que cette partie soit offensée, la jambe tout entière est lors de service: c'est ce qui fait que des personnes peu instruites chercheut souvent dans l'épanle on les autres parties de la jambe un mal dont le siège se trouve dans le petit pied.

L'ospace intermédiaire entre cette partie et la face interne de la ruuraille est rempli par une production charnue et coriace, appelée la chair cannelée. On nomme sule charnue la portion de cette chair qui se trouve entre le dessous du petit

pied et la sole de corne.

On trouve encore dans l'intérieur de la boîte de corne, des tendons, des nerfs, des vaissaaux, et plusieurs autres parties

dont la description meneralt trop loin.

La corne s'amollit par l'usage continu des substances grasses, aqueuses et mucilagineuses; elle se dessèche, se durcit à l'air, devient cassante et se fendille. Les chevaux élevés dans des pays bas et humides, ont le sabot peu consistant et très-évase; ceux des cont ées méridionales ont la corne généralement très-dure, souvent resservée au point d'occasionner la clandication. L'ongle est susceptible de régénération ; il a pour foyer central de sensibilité, de nutrition et de reproduction, le tissu réticulaire qui est par dessous. La corne ne jouit que d'une vitalité et d'une sensibilité très-obscure ; mais l'expansion réticulaire sous-jacente supplée à cette insensibilité, et percoit les impressions un peu fortes produites. à la surface extérieure du sabot. La corne n'est pas caduque. Elle augmente toujours. Dans la paroi, elle s'allonge sans dépasser un certain degré d'épaisseur. L'accroissement de la sole et de la fourchette se fait en épaisseur. Pendant la marche, le bord inférieur de la muraille s'écroule, pour ainsi dire, sous le poids de l'animal; la corne de la sole s'exfolie en lames friables, ou se réduit en poussière; celle de la fourchette tombe par lambeaux.

Le pied du cheval est susceptible de se dilater et de revenir alternativement sur lui-même. Ces changements d'état sont toujours subits et imperceptibles; ils sont constamment l'effet des foulées sur le sol, ou résultent de la réaction des parties comprimées. Le fer qu'on applique sous le pied pour le préserver d'une usure trop prompte, arrète en partie les mouvements du sabot : il empêche le bord inférieur de s'ouvrir sous le poids, tandis que le biseau, la sole et la fourchette, qui sont libres, ne jouissent pas d'une élasticité aussi grande que si l'extension de la partie inférieure du sabot n'était point arrêtée par le fer. Cette gene empêche la croissance, déforme le sabot, et développe de la douleur dans les parties contenues. L'animal, gêné dans sa marche, contracte l'habitude de mauvaises allures; le sabot s'altère, se déforme, et occasionne prématurément l'usure de l'animal. La ferrure contrarie donc incontestablement les lois de la nature: mais c'est un mal nécessaire et inévitable, et en attendant qu'il soit bien constaté que les chevaux peuvent se passer de fers aux pieds, en tous lieux et pour tous les services, l'on doit chercher une méthode susceptible d'atténuer, autant que possible, ses effets pernicieux.

Le sabot du cheval, d'une composition élastique et fibreuse, destiné à protéger les parties internes du pied, doit être fort épais, dur, et d'une texture solide. Un sabot bien conformé présente la figure d'un cône tronqué postérieurement. La partie antérieure qui comprend la portion la plus volumineuse de la muraille participe plus do la forme conique que les quartiers. Quand le cheval est sur un terrain uni, le pied est plus large à sa base qu'à sa partie supérieure, et la muraille présente, de la couronne à la base, une pente très-régulière dans la direction d'un angle de 45 degrés. Le sabot doit être lisse, poli à sa surface, dur, élastique et ferme au toucher. Les talons doivent être bien ouverts, les branches de la fourchette bien écartées à leur base; le vide de la fourchette bien prononcé, les commissures bien apparentes. La sole doit présenter une légère concavité du bord interne de la

muraille en se dirigeant vers le centre du pied.

Quand le sabot est trop large par en bas et pas assez haut, les quartiers s'écartent souvent assez pour que la fourchette et la sole portent à terre, ce qui cause de la douleur au cheval et le fait boiter. On nomme pieds plats ceux dont il s'agit; et pieds combles ceux dont la sole déborde la muraille au lieu de la laisser dépasser, ce qui provient ordinairement de la fourbure.

Quand, au contraire, le sabot est trop étroit, les quartiers se serrant l'un contre l'autre, compriment le petit pied. C'est ce que l'on nomme pied encastelé, défaut essentiel, en ce que non seulement il rend le cheval bien moins sûr sur jambes, mais l'expose encore à plusieurs maladies de pied. Quelques chevaux ont la corne très-dure, ou si aigre qu'elle èclate au moindre choc à l'endroit des clous : d'autres ont la fourchette trop grosse, ce qui fait qu'elle porte à terre; ou trop décharnée, ce qui annonce un pied faible et man nourri. Le sabot cerclé, c'est-à-irie entouré de rainures, annonce une mauvaise qualité de corne. Cela arrive souvent à la suite de la fourbure.

On nomme pieds gras ceux qui ont beaucoup de chair et la corne très-mince; ils sont délicats et difficiles à ferrer; pieds faibles, ceux qui ont peu de talon et la corne mince vers la pince, où elle a au contraire besoin d'offrir plus de solidité.

Il y a des chevaux qui ont les talons faibles, flexibles, inégaux, etc. Ceux qui ont les pieds trop grands sont lourds, pesants, sujets à se déferrer : les pieds trop petits sont souvent

malades et douloureux.

Comme le pied ne peut être bon qu'autant que la corne est ferme, liante, assez épaisse pour ne pas s'écraser, et assez forte pour supporter les fers et les clous, il faut suivre exactement les préceptes donnés à cet égard dans les deux articles relatifs au gouvernement des chevaux à l'écurie ou en voyage, et graisser tous les trois ou quatre jours la corne des talons avec l'un des onguents de pied mentionnés auxdits articles. Clatter, vétérinaire auglais, préfère la vieille urine à tous les corps gras, qui, quand on en abuse, ont l'inconvénient de ramollir la corne et de faire partir les clous; mais son procédé a un inconvénient contrairo, celui de rendre la corne aigre et cassante. Il conseille avec plus de raison de remplir les pieds durs et secs, avec des étoupes enduites d'un mélange de goudron et saindoux, de chaque 125 grammes; térébenthine, 30 grammes. Il faut ôter le remplissage quand on sort le cheval de l'écurie pour le faire travailler.

# DES INSTRUMENTS DU MARÉCHAL ET DES DIVERSES SORTES DE FERS.

Le boutoir est un instrument tranchant, figurant une sorte de petite pelle et armé d'un manche recourbé à angle droit, qui sert à le diriger et à le pousser en avant. On se sert de cet instrument pour parer le pied, c'est-à-dire, pour égaliser et rafratchir la corne avant de poser le fer.

Le brochoir ou marteau sert à brocher, c'est-à-dire à enfoncer les clous dans la corne : il a une tête grosse et large.

Le rogne-pied est une lame de fer ou d'acier avec laquelle on enlève, après avoir posé le fer, la corne qui le déborde autour du sabot, et la partie la plus dure du bord inférieur de la muraille.

Les triquoises sont des tenailles qui servent à couper les pointes de clous qui ressortent en dehors du sabot. On se sert de la rape ou lime pour unir la corne et les rivets.

On se sert du repoussoir, qui est une sorte de poinçon à quatre faces pour chasser les clous hors de leurs trous.

Le fer est la chaussure destinée à préserver la corne du cheval et à conserver le pied, qui, sans cette précaution, serait bientôt ruiné. La partie de devant de ce fer qui correspond à la piuce du pied, porte le même nom; les côtés se nomment les branches; et les extrémités de ces branches correspondantes aux talons, les éponges: celles-ci se nomment crampons quand elles sont coudées en dessous en .ormo de crochet.

Le fer est élappé ou percé de huit trous pour autant de clous. On dit étamper maigre, quand on perce ces trous prise du bord extérieur; et élamper gras, quand on les place plus près du bord qui regarde la fourchette. L'ajusture est l'espèce de concavité qu'on donne au fer à sa surface supérieure,

Les diverses conformations de pied, les diverses altérations du sabot, les différents défants auxquels on peut quelquefois remédier par la ferrure, la part qu'a cette dernière dans l'appareil de pansement de certaines maladies du pied, et le service auquel est soumis le cheval, font varier la forme, le volume, le poids et les proportions des fers. Il en existe beaucoup d'espèces. Les plus souvent employés sont:

Le fer ordinaire pour les pieds de dévant et de derrière (fig. 7 et 8).

Le fer convert (fig. 9).

Le fer à lunette (fig. 10).

Le fer à éponge tronquée (fig. 11). Le fer à branche tronquée (fig. 12).

Le fer tronqué en place (fig. 13).

Le fer à la florentine (fig. 14). Le fer à la turque (fig. 15).

Le fer à dessolure (fig. 16). Et le fer à planche (fig. 17).

Les clous dont on se sert pour attacher les fers se composent d'une lame et d'une tête; celle-ci est carrée et grosse, la lame plate et bien effilée: le fer doit en être liant et point aigre, afin que la tête se moule bien dans les étampures, et que la lame ne casse pas dans la corne. On doit choisir généralement les clous les plus déliés de lame, afin qu'ils ne la fessent nas éclater, et les fers les plus légers, afin qu'îls fatignent moins le pied. C'est une erreur grossière de croire qu'il faille employer des fers larges et épais; l'essentiel est, encore une fois, de les approprier exactement à la forme du pied, et de les attacher solidement.

On fait un pinçon à certains fers, c'est-à-dire qu'on laisse déborder en pince une petite languette, que l'on relève ensuite sur le sabet d'un coup de brochoir. Cela se pratique communément aux fers de derrière.

#### DE LA MANIÈRE DE FERRER, EN GÉNÉRAL.

Après avoir attaché le cheval avec sa longe, le palefrenier ou un garçon maréchal prend le pied dans ses deux mains, si c'est un de ceux du devant; ou, si c'est un de ceux de derrière, il se place contre la croupe, le dos tourné du côté de la téte du cheval, et descendant la main le long de la jambe par dessus le jarret, il va prendre te pied, qu'il lève doucement, et le pose sur sa cuisse, où il le maintient ferme avec ses deux mains, la sole tournée en l'air.

Il ne faut jamais trop écarter du corps du cheval, ni élever trop haul la jambe que l'on tient. S'il est difficile ét malin, on emploiera tous les moyens que la patience et la douceur pourront suggérer, sans jamais le brutaliser; et l'onn er courra au travail, aux murrailles, au torche-nez et aux autres moyens de rigueur, que quand tous les autres seront épuisés.

Quand on se sera rendu maître du pied, l'homme chargé de le tenir s'affermira du mieux qu'il pourra pour n'être pas entraîné dans les efforts du cheval, mais sans y mettre beaucoup de force, ni vouloir s'opposer trop à ses mouvements; et quand l'opération sera finie, il ne làchera pas le pied brusquement, mais l'accompagnera doucement jusqu'à terre. Enfin, il faut prendre garde que la longe ne serre le nez du cheval ou ne lui passe dans la bouche, parce qu'en tirant sur elle, il pourrait s'ôter la respiration ou se couper la langue.

Quand le pied est levé et tenu converablement, le maréchal prend le rogne-pied, dérive les vieux clous, puis, avec ses triquoises, enlève le vieux fer, nettrie le pied avec soin, le pare, c'est-à-dire enlève les portions de corne superflue; et après en avoir pris la mesure, va choisir un fer qu'il fait chauffer, l'ajuste, et revient l'appliquer pendant quelques secondes sur le pied, en apuyvant légèrement avec les branches des triquoises. Ensuite il le laisse réprodit, proche un clou de chaque côté, et s'assure bien que le fer porte également

partout avant d'achever de le clouer.

Cela fait, il emporte avec le rogne-pied la corne qui dépasse le fer, ou celle que peuvent avoir fait éclater les pointes des clous; coupe ces pointes, et les rive en y appuyant fortement la tête des triquoises, tandis qu'il frappe à grands coups sur les têtes, ou réciproquement; enfin, il passe légérement la râpe sur les rivets pour les unir, et l'opération est finie.

Quand le maréchal enlève le vieux fer, il est quelquesois obligé de chasser les vieux clous avec le repoussoir, ce que l'on doit éviter autant que possible, parce que l'introduction de cet instrument dans les trous les élargit et risque de faire

éclater la corne.

Quand un clou se coude, il faut exiger que le maréchal en remette un autre, et ne fasse pas servir le même. Si le cheval, quoique tranquille d'ailleurs, vient à retirer vivement le pied après un coup de marteau, il ya lieu de croire que le clou s'étant coudé en dedans ou ayant été mal conduit, a atteint le vif, et il faut le faire retirer sur-le-champ.

Afin d'éviter cet accident, le maréchal doit tenirson clou d'une main, tandis qu'il frappe d'abord à petits comps de l'autre, et redoubler quand la pointe commence à paraître

en-dehors.

Afin que le boutoir ne s'égare pas, et de ne pas courir le risque de blesser avec cet instrument, soit le cheval, ou l'homme qui tiert le pied, il faut que le maréchal en applique le manche contre son ventre, et le pousse en avant par un mouvement des reins soutenu et uniforme. Lorsque le sahot est naturellement dur et sec, il faut l'humecter préalablement avec de la fiente de vache mouillée, pendant une demi-journée, ou plus s'il est nécessaire.

## RÈGLES GÉNÉRALES POUR BIEN FERRER.

Il serait au i impossible d'assigner d'une manière invariable la meilleure forme à donner aux fers, qu'il l'est de trouver deux pieds absolument ou même à peu près semblables. En effet, outre que la nature ne se copie jamais dans ses œuvres, il est beaucoup de pieds dont la forme naturelle a été altérée, soit par des maladies, soit par une ferrure trop défectususe. Un maréchal connaissant son métier saura recounaitre les diverses indications que lui présenteront les circonstances : bornons-nous à rappeler lei quelques-unes des règles générales.

Conserver au pied sa forme naturelle. La plupart des maréchaux ont la mauvaise habitude d'abattre de la corne à tort et à travers chaque fois qu'ils ferrent un cheval : cette méthode, par laquelle ils croient donner au pied meilleure grace, ne sert qu'a l'affaiblir, à le ruiner. Il faut se borner à retrancher de la face inférieure du pied le superfin de la muraille, ce qui a crù depuis la dernière ferrure, de sorte qu'après avoir enlevé ce superflu, le pied conserve encore sa forme naturelle, celle qu'il devrait avoir dans l'état de nature. La sole doit être peu parée ; on doit seulement enlever les portions qui tendentà s'exfolier ou celles qui se seraient détachées si le pied n'eût point été ferré et s'il eût joui de toute son élasticité naturelle. Quant à la fourchette, il est bien reconnu que, hors les cas de maladies, il convient de ne point y toucher ou de n'enlever que les filaments, que les lambeaux qui tendent à se détacher.

Faire le ser pour le pied et non le pied pour le ser. L'habitude seule apprend au maréchal à bien prendre la tournure du pied et à ajuster le ser convenablement. Celui-ci ne doit porter que sur la muraille et laisser un vide cutre lui et la sole, sans quoi le cheval bolterait infailliblement, à moins que la sole ne sur la muraille et laiste un autre côté, deviter de la creuser en parant le pied, parce que le vide en question étant trop grand, se remplirait de terre et de gravier, ce qui'aurait le même inconvénient que si le ser portait.

Les fers trop bombés, c'est-à-dire qui ont trop d'ajusture, rendent la démarche du cheval incertaine et mal assurée, surtout sur le pavé; ils tendent d'ailleurs à renverser la muraille sur les côtés, parce que tout le poids du corps ports sur elle, ce qui rend blentôt les meilleurs pieds combles.

Ne pas échauffer la sole. Quand on se borne à présenter sur le pied le fer chaud sans l'ôtre trop et sans l'y laisser trop longtemps, on aperçoit aisément à une couleur de roussi plus prononcée, les inégalités de la corne; et, d'allleurs, ce léger degré de chaleur faisant refluer les sus nourriciers, lui fait prendre plus de consistance en l'empêci at de pousser par en bas.

Mais la plupart des maréchaux n'ayant d'autre but que d'abrèger leur besogne, appliquent le fer tout rouge et l'y laissent jusqu'à ce que toute la corne qu'ils veulent emporter soit brûlée. En agissant sinsi, ils dessèchent la corne, la rendent cassante, échauffent la sole et les chairs qui avoisinent le petit pied, privent le sabot de nourriture, et finissent par ruiner le pied, si même ils n'occasionnent pas sur-le-champ des accidents graves.

Ne pas, étamper large. Lorsque les trous de l'étampure sont trop larges, il faut mettre des clous très-forts de lame, sans quoi le fer commence à vaciller et tombe dès que les têtes sont usées.

Ne pas étamper trop gras. Si l'on perçait les fors trop près du bord intérieur, ou que l'on employàt des clous trop forts de lame, lls comprimeraient la chair ou même l'offenseraient, ce qui donnerait lieu à des accidents graves dans l'un comme dans l'autre cas. Si, d'un autre côté, on perçait trop maigre, les clous en montant pas assez haut dans les quartiers, seraient sujets à se détacher. Il faut, en général, percer maigre pour les pieds faibles qui ont très-peu de corne, et plus gras pour les autres.

Ne pas brocher en musique. On appelle brocher ainsi, quand les pointes des clous sortent les unes plus haut, les autres plus bas. Il faut, antant que possible, que tous les rivets soient sur la même ligne.

Que les éponges ne débordent pas la partie inférieure des talons. Les chevaux ferrés trop long d'éponge, sont sujets à se déferrer dans maintes circonstances, ou à se couper en se couchant; ils marchent lourdement et d'un pas mat assuré. Les fers longs et forts d'éponge écrasent et foulent les talons bas, ce qui fait boiter le cheval. Ils éloignent la fourchette de terre, en sorte que pour peu qu'elle soitéclairfée, ce qui arrive fréquemment, cette partie n'appuyant pas du tout, l'engorgement augmente de plus en plus et dégénère en fie ou crapaud, inconvénient que l'on prévient en ferrant court. Les fers courts conviennent assez anx bons pieds, surtout à ceux des chevaux qui marchent sur un terrain doux; mais ils laissent fouler les talons aux chevaux qui les ont bas on faibles.

#### DU MODE DE FERRURE PROPRE A CHAQUE FORME DE PIED.

Après avoir examiné d'une manière générale les préceptes relatifs à Vart de la ferrure, il est hon de jeter un coup-d'œil sur les moyens d'approprier la chaussure d'un cheval au genre de service auquel il est employé, et sur la manière de ferrer certains pieds d'une conformation particulière.

Les chevaux de labour ou de charrette, ayant le pied trèsfort et marchant presque toujours sur des terrains mous ou dans la boue, demandent à cet égard beaucoup moins d'attention que tous les autres. et ample, il faut empécher qu'il ne s'élargisse davantage. A cet effet, ne voûtez point le fer, n'abattez pas trop los talons, et blanchissez simplement la sole. Ferrez juste, ne brochez pas trop haut dans la crainte d'éclater la corne. Pour affermir d'autant les fers dont il s'agit, on y fait un pinçon.

Les chevaux de selle doivent être ferrés à la légère. Pour ceux de manège, il faut employer des fers légers et très-

découverts.

Aux chevaux pinçarts, c'est-à-dire qui appuient heaucoup sur la pince, on met de forts inpoos, etl'on cloue le plus près du talon: à ceux qui forgent, c'est-à-dire qui attrapent en marchant leurs fers de devant avec la pince de ceux de dorrière, on met des fers très-courts d'éponge au-devant et à pince tronquée au derrière.

Aux chevaux qui se coupent en marchant, il fant laisser déborder un peu de corne en mamelle s'ils se coupent avec cette partie; et se servir d'un fer dont la branche de dedans soit courte, étroite et incrustée dans la murallle, s'ils se cou-

pent des quartiers.

Aux pieds plats, il faut examiner d'abord l'état des quartiers et des talons : si les quartiers sont mauvais, il faut avoir des branches longues, et faire en sorte que l'éponge porte dans l'endroit le plus fort du talon; si, au contraire, le quartier est bon et les talons mauvais, on raccourcit les éponges de manière à ce qu'elles portent à l'endroit le plus fort du quartier. Il faut, dans tous les cas, faire en sorte que la fourchette porte à terre, malgré l'avis contraire de quelques maréchaux.

Ces pieds deviennent assez souvent combles, surtout chez les chevans élevés dans des terrains marécageux, ou dont la ferrure a été négligée pendant que leur pied n'était encore que plat. Il faut épargner le plus possible la corne des quartiers; ne blanchir la sole que très-légèrement pour ne pas la rendre trop sensible; employer un fer couvert, en prenant garde qu'il ne comprime la sole; ferrer à froid, percer très-maigre; graisser de temps à antre le sabot pour faire pousser la corne; et laisser reposer le cheval pendant quelques jours, chaqué fois qu'on l'a ferré à neuf. Les chevaux qui ont les pieds très-combles ne peuvent plus guère servir que pour la charrue.

Les pieds encastelés ou qui sont très-serrés des talons, le sont ou par vice naturel de conformation, ou par accident. Dans ce dernier cas, il faut parer les talons à plat sans les creuser non plus que les quartiers, et ferrer court, afin que la fourchette porte à terre.

Aux talons bas et faibles, il faut des fers un peu couverts, et assez longs pour protéger les talons, qui seraient foulés et meurtris s'ils portaient à terre. Le fer à planche convient beaucoup dans ce cas.

Aux chevaux qui ont la corne mince, faible on éclatée, il faut des fers dont les branches soient longues, des clous bien affilés et déliés de lame; abattre toute la corne qui sera éclatée, parce qu'elle ferâit fendre la bonne, et disposer les étampures du fer de manière qu'elles correspondent aux endroits où la muraille est bonne et susceptible de donner implantation aux clous.

Il y aurait une fonte d'autres remarques à faire sur les indications particulières qui peuvent se présenter dans la pratique de la ferrure. Mais un véritable artiste, qui aura quelques connaissances de l'anatomie du pied et qui ne sera pas étranger à la théorie de son art, s'urra apercevoir ces indications, et se conduira en conséquence.

Les auteurs s'accordent généralement à blâmer le mode de ferrure adoptee pour les mulets. C'est une grande plaque de fer presque ronde, appèlée planche, et percé d'un trou dans le milieut, ou bien un large fer plus long et plus couvert que les autres, appelé fleurentiue; dans tous les cas, le fer déborde le sabot de beaucoup, surtout en piece.

La férrure en question a de nombreux inconvénients : elle rend le pas des mulets extrémement lourd ; quand ils marchent dans les terres fortes; leurs fers sont sujets à y rester, ou en emporteut des masses énormes; ils trébucheut à chaque pas dans les chemins pierreux et raboteux, parce que leurs fers étant béaucoup trop larges, portent à faux à chaque instant; la même cause les empêche aussi de marcher dans les montagnes; où ils ne trouveit que des sentiers étroits.

Secondo Google

## DEUXIÈME PARTIE.

## CHAPITRE VII.

## Maladies du cheval.

La maladie est l'état opposé à la santé; c'est un changement dans les conditions naturelles du sang, d'un organe ou d'un appareil organique qui est assez étendu, assez important pour troubler l'exercice des fonctions de la vie, pour provoquer dans le corps de l'animal des phénomènes nouveaux, étrangers à l'ordre naturel.

L'indisposition est une maladie, qui ne détermine qu'un trouble léger et peu durable dans les fonctions. Elle mérite en général plus d'attention qu'on ne le fait ordinairement.

On donne le nom d'infirmité à certaines maladies anciennes devenues incurables, qui ne troublent qu'une ou plusieurs fonctions et qui ne menacent pas l'existence du cheval.

Il n'est peut-être aucune science où la nomenclature soit aussi défectueuse que celle des maladies du cheval. Rien n'est plus bizarre que l'ensemble des noms donnés aux maladies par les anciens écuyers et les maréchaux. Elles ont été désignées tantôt d'après leur siège (le mal de garrot, le mal de gorge, le mal des rognons, le mal de tête de contagion, l'avant-cœur); tantôt d'après les causes connues ou présumées (l'atteinte, le clou de rue, le coup de chaleur, l'embarras, l'enchevetrure); tantôt d'après les lieux où elle se montre le plus fréquemment (le mal d'Espagne); d'après le nom de l'animal qui en est le plus souvent affecté (le mal d'ane). D'autres fois c'est à raison d'un des symptômes principaux (le vertige, l'hydrophobie). Il est des maladies qui ont reçu des noms relatifs à leur marche ou à leur durée (la fluxion périodique); à leur gravité, leur durée, leur terminaison. leur mobilité (l'apoplexie foudroyante, l'angine gungréneuse); à leur ressemblance avec certains produits de l'industrie humaine ou avec quelque objet d'histoire naturelle (la tympanite, le polype, le champignon, les poireaux, l'oignon, l'éponge, le capelet, les peignes, les grappes, le croissant, la fourmilière).

Cinq choses principales sont à considérer dans les maladies en général : la cause, les symptômes, le diagnostic, le pro-

nostic, la curation ou le traitement.

Toutes les circonstances qui peuvent apporter du trouble dans l'une ou plusieurs des fonctions de la vie deviennent autant de causes de maladies. Tels sont : le froid, le chaud, le manque d'exercice ou l'excès du travail, de manvais aliments. une nourriture trop ou trop peu substantielle, etc. Ces causes peuvent être internes ou externes, médiates ou immédiates : infernes, quand elles se développent dans l'intérieur des organes; externes quand elles proviennent des corps environnants, les coups, les vicissitudes atmosphériques, etc. On entend par cause médiate ou éloignée, celle qui prépare en quelque sorte une maladie de longue main. Ainsi, un cheval recoit sur la nuque un coup qui cause la meurtrissure des tendons, et il en résulte une taupe; ou bien il boit de l'eau froide avant très-chaud, la plèvre s'enslamme, et il survient une pleurésie. Il est évident que dans ces deux cas, le coup et l'eau froide sont les causes médiates ou éloignées; la meurtrissure et l'inflammation les causes immédiates.

On a anssi distingué des causes principales (celles qui ont la plus grande part dans le développement des maladies); accessoires (celles qui n'ont que peu d'influence dans leur production); prochaines (celles qui forment l'essence même de la maladie); éloignées (celles qui préparent ou déterminent l'attération intime qui forme l'essence ou la cause prochaine de la maladie); positives (celles qui ont une part active à la production des maladies); aégatives (celles qui consistent dans la soustraction des choses nécessiers). Enfin, comme il est un certain nombre de maladies qui surviennent sans causes appréclables, on a admis des causes occultes ou cachées.

Sois le rapport des causes qui les produisent, les maladies sont distinguées en innées (le puulain les apporte en naissant); acquises (elles ne commencent qu'après la naissance et ne dépendent pas d'une disposition héréditaire); proradques (elles n'attaquent qu'un seul individu à la fois, ou quelques individus isolément), et paracotiques (elles attaquent beaucoup d'individus à la fois). Ces dernières ont été subdivisées en maladies annuelles (quand elles reparaissent chaque année vers le même temps); stationnaires (lorsqu'elles se montrent sans interruption pendant plusieurs saisons, pendant une ou plusieurs années); intercurrentes (celles qui surviennent dans différents temps de l'année, et qui sont seulement modifiées par les maladies régnantes); enzootiques (les affections produites par un concours de causés qui agisseut continuelle-

Vétérinaire.

ment ou périodiquement dans certains lieux, de sorte que les maladies qui en résultent se montrent sans interruption, ou du moins y reparaissent à des époques fixes, en frappant, dans tous les cas, une plus ou moins grande proportion des chevaux), et épisoofiques (comme les précédentes, elles attaquent à la fois un grand nombre de chevaux, ou deviennent beaucoup plus fréquentes qu'elles le ne sont communément; n'ont qu'une durée limitée, et ne reparaissent pas à des intervalles réguliers). Parmi les maladies qui peuvent affecter à la fois un grand nombre de chevaux, il en est de contagieuses. On a aussi distingué les maladies, relativement aux causes qui les produisent, en essentielles, primitives, idiopathiques, et en symptomatiques, secondaires, etc.

Les symptômes sont l'ensemble des phénomènes particuliers produits par la maladie : la fièvre, le mai de tête, les coliques, les convulsions, la perte d'appétit, sont autant de symptômes communs à plusieurs dérangements de la santé.

Sans entrer ici dans des détails qui nous entraineraient trop loin sur les symptômes fournis par les différents organes ou les différentes fouctions, bornons-nous à indiquer d'une manière sommaire les principaux signes qui annoncent un dérangement dans la santé:

L'appétit ou le sommeil se perdent ou sont augmentés d'une manière inaccoutumée;

Le cheval est dégoûté, il a l'œil morne, l'air triste, les

oreilles penchées; il porte la tête basse; quelquefois le nez tendu en haut; li pousse parfois des soupirs tantôt longs, tantôt courts et

Il pousse pariois des soupirs tantot longs, tantot courts et entrecoupés;

Les flancs battent plus ou moins fortement; quelquefois d'une manière irrégulière; la respiration est pénible et entrecoupée;

La langue est sèche, d'une couleur inusitée; le poil terne et hérissé;

Le cœur et les artères battent plus ou moins fort qu'à l'ordinaire;

Les urines et les excréments offrent des caractères qui ne sont pas naturels; leur émission est plus abondante ou plus rare qu'à l'ordinaire;

Le cheval se couche, se lève fréquemment; il est inquiet et agité;

Il regarde fréquemment son flanc, tantôt un côté, tantôt un autre; son allure est chancelante; il fait de vains efforts pour uriner ou pour flenter; Le ventre est retroussé; il peut également être enssé ainsi que quelque autre partie du corps.

Les signes suivants sont regardés comme extrêmement

graves:

Le cheval ne peut rester debout ni se coucher, tombe comme une masse et se leve avec peine ou ne peut y parvenir:

Il a les yeux fixes, les tourne du côté de ses reins ou regarde fixement son poitrail ou son flanc;

On ne voit presque pas le blanc des yeux ;

Une écume plus ou moins épaisse couvre sa bouche et ses naseaux; cette dernière partie laisse couler une humeur sanguinolente ou purulente;

L'urine s'échappe goutte à goutte sans que le cheval se campe pour l'épancher; il rend par le fondement des glaires

sanguinolentes.

Lorsqu'un ou plusieurs des symptômes généraux ci-dessus énoncés se présente, on juge que le cheral est malade, et l'ensemble des signes particuliers fait reconnaître le genre et l'espèce de la maladie. Pour la combattre ensuite avec quelques chances de succès, il faut s'attacher spécialement à en connaître la cause, le siège réel et la nature, avant d'appliquer aucun remède; autrement on agirait en aveugle et en tâtonnant, ainsi que le font les personnes qui, par exemple, croyant que toutes les coliques proviennent de refroidissement, administrent des échauffants dans maintes circonstances où il faudrait donner des remèdes tout opposés.

On distingue les maladies, quant à la marche qu'elles affectent, en maladies aiguës et chroniques, en continues et intermittentes. Les maladies aiguës se développent avec énergie, parcourent rapidement leurs diverses périodes, et se terminent promptement par la guérison, la mort, ou par le passage à l'état chronique. Les maladies chroniques, au contraire, se développent lentément, ont fort peu d'intensité et ne seterminent pas toujours. Les maladies continues observent une marche progressive et régulière; celle des intermittentes est entrecouples.

Le diagnostic se compose de l'ensemble des signes particuliers à chaque maladie : le pronostic, des inductions que

ces signes font concevoir de la marche qu'elle suivra.

Le traitement consiste dans l'application raisonnée des moyens propres à la combattre. Ges moyens sont fournis par l'hygiène, par la pharmacle, ou par la chicurgie; le choix en doit être déterminé par la connaissance des indications et des contre-indications qui se présentent; le grant talent du

vétérinaire comme du médecin cousiste à bjen étudier ces indications et contre-indications, afin de n'être pas exposé à des bévues souvent funestes et toujours dangereuses.

Il faut, dit Lafosse, s'appliquer à connaître les indications que présente la maladie et les remplir avec soin; rafrachir s'il y a échaufément; relâcher s'il y a tension, désemplir les vaisseaux s'ils sont trop pleins; rétablir la liberté du ventre si elle est suspendue; redonner du ton aux parties relâchées, etc. Quand plusienrs indications différentes se présentent à la fois, il faut recourir d'abord à la plus pressée et passer

successivement aux autres.

Le simple défaut d'appétit, quand il n'est compliqué d'aucun autre symptôme, c'de souvent à un péu de régime; mais
dès qu'un cheval donne des signes évidents de maladie, il
faut le mettre à la diéte et à l'eau blanche en attendant que
l'on ait pu se procurer les lumières du médeeln-vétérinaire.
On supprime d'abord toute nourriture solide, en commençant
par l'avoine et le folis; on délaie ou l'on fait bouillir dans
l'eau quelques poignées de farine, d'orge ou de son, et l'on
administre ce breuvage tidé ou froid, selon les circonstances,
aussi souvent que le cheval en voudra boire; on emploie
quelquefois des décoctions émolientes blanchies ou non.
L'usage des lavements est aussi très-utile s'il y a plénitude
et ensorxement des intestins.

Il est quelques remèdes généraux applicables à un grand nombre de maladies, et que l'on emplole souvent par pure précaution : de ce nombre sont les purgatifs et la saignée ; il faut être très-sobre de ces moyens, et n'y recourir que dans les cas de nécessité évidente. Les purgatifs, par exemple, peuvent convenir comme remède de précaution, aux chevaux de luxe qui travaillent peu et mangent beaucoup, mais trèsrarement aux chevaux de travail ; encore vaudrait-il mieux, à l'égard des premiers, leur faire faire de temps en temps un peu de diète, les promener, et ne pas leur donner habituellement plus de nourriture qu'il ne leur en faut. On peut en dire autant de la saignée, et c'est une erreur de croire qu'il faille tirer du sang d'un cheval à des époques déterminées, s'il n'y a pas des signes évidents de pléthore et d'inflammation ; encore la diète et l'eau blanche suffisent-elles souvent dans ce cas, à moins que les indications ne soient pressantes.

Ce n'est pas à dire cependant qu'il faille être trop avare de moyens thérapeutiques dans la médecine vétérinaire; car la vie des chevaux n'ayant de prix que par les services qu'ils rendent, l'art doit souvent brusquer la nature dans le traite-

----

ment de leurs maladles, afin de parvenir plus promptement au but; mais il faut savoir discerner les circonstances où la nature a besoin d'être aidée par les secours de la médecine, d'avec celles où ceux de l'hygiène peuvent lui suffire. En un mot, ce n'est pas l'emploi des médiçaments qui est pernicieux, mais seulement l'abus qu'on en peut faire.

Nous ne saurions trop recommander aux propriétaires de chevanx malades de bien prendre garde, dans leur propre intérêt, à qui ils donnent leur confiance. Le vulgaire s'imagine que rien n'est plus facile que de traiter les maladies des chevaux, et comme, malgré les progrès toujours croissants des lumières, le peuple n'a pas entièrement renoncé à ses anciens préjugés, on rencontre encore aujourd'hui beaucoup d'hommes qui, sans être versés dans la pratique de l'art vétérinaire, sans même en possèder les plus lègres éléments, prétendent guérir toutes les maladies de chevaux, au moyen de quelques soi-disant spéciliques ou de pratiques absurdes, dont ils usent à tort et à travers.

Il ne faui pas se le dissimuler, la médecine des chevaux est, comme celle des hommes, une véritable science qui, bien que très-conjecturale, repose sur des bases fises et indispensables, dont les principales sont: une connaissance parfaite de la structure anatomique du cheval; celle des lois de la physiologie et do l'hygiène, c'est-à-dire, de l'histoire et du mécanisme des fonctions animales, et de l'inhience des cause naturelles ou accidentelles sur ce mécanisme: la connaissance des médicaments simples et composés, de leur préparation; leurs vertus, leurs effets, leur emploi, etz; celle de l'histoire des maladies en général, des caractères et de la marche de chacune d'elles en particulier, etc., etc. Encore une fois, ce n'est qu'armé de ces connaissances, puisées tant dans la pratique que dans les livres, que l'on peut se présenter uvec confiance pour exercer la médecine vétérinaire.

Avant de terminer cet article, nous allons entrer dans quelques considérations relatives au régime, aux médicaments, à la saignée, aux lavements et aux purgatifs.

#### DU RÉGIME.

Le régime est l'emploi méthodique et raisonné de toutes les choses nécessaires à l'entretien de la vie et à la conservation ou au reconvrement de la santé : il est un des plus puissants auxiliaires que la nature offre à la médecine dans le traitement des maladies de tous les êtres animés. Considéré sous ce point de vue, il doit embrasser non seulement les choses nécessaires à l'entretien de la santé, mais encore celles qui sont destinées à la rétablir.

Les efforts de la médecine tendent vers deux buts principaux, auxquels viennent se rattacher toutes les indications. particulières qui peuvent se présenter dans le cours de la pratique : ou affaiblir les propriétés vitales, exaltées au-delà du point nécessaire au maintien de l'harmonie qui doit régner entre les diverses fonctions de la vie; ou relever ces facultés, tombées au-dessons du point en question. Cette différence d'indication à remplir exige également l'adoption de deux genres de régime bien différents, régime débilitant et régime fortifiant; l'un et l'autre de ces régimes reçoivent ensuite diverses modifications selon les circonstances, ainsi qu'on va le voir.

Le régime débilitant, ou antiphlogistique, se compose de la privation plus ou moins absolue de nonrriture solide, du retranchement de foin, avoine et autres fourrages échauffants; d'aliments légers, rafrafchissants, peu substantiels, tels que paille, son, herbages et fourrages frais; une atmosphère fraiche, peu ou point d'exercice, la saignée, les décoctions émollientes et boissons blanches nitrées ou acidulées, les applications émollientes, les embrocations froides, etc., en

Le régime purement rafraichissant se compose des mêmes éléments, moins les saignées et les applications médicamenteuses, et d'une nourriture plutôt hamide que sèche.

Le régime doux, humectant, est basé principalement sur l'emploi d'aliments farineux et de boissons appropriées; farine d'orge, son, paille hachée en petite quantité, racines fralches, boissons blanches miellées ou non, et plutôt tièdes que froides; exercice modéré, température douce, plutôt humide que sèche; les vapeurs et décoctions de plantes émollientes; les breuvages composés de poudres de réglisse ou de guimauve en font quelquefois partie.

Le régime tempérant est à peu près le même que le rafraichissant; on y joint quelquefois les préparations opiacées à l'intérieur ou à l'extérieur, le camphre à petite dosc. l'acétate d'ammoniaque, l'acide nitrique dulcifié, etc., etc.

Le régime relàchant consiste principalement en son mouillé. eaux blanches, fourrages frais, lavements, breuvages émol-

lients, fumigations et embrocations de même nature.

Le régime substantiel, analeptique, tonique, celui qui convient dans la plupart des convalescences, doit se composer d'aliments offrant sous un petit volume, beaucoup de matière nutritive et de facile digestion : pois, féveroles et

autres légumineuses écrasées; orge, froment, avoine en petite quantité; paille hachée, trêfle, luzerne, salufoin, racines frachiers, point encore de foin; pansement de la main, air pur, température modérée, exercice proportionné au retour progressif des foices; bain en eau courante; breuvages aromatiques, vineux, avec le miel, les préparations de genièvre, les poudres d'aunée, le galenga, et autres cordiaux d'une énergie modérée.

Le régime fortifiant, stimulant, se compose à peu près des mêmes éléments administrés avec moins de ménagement. Le foin et l'avoine en plus grande quantité; le bouchonnement fréquemment répété; les frictions à la brosse, soit à sec, soit avec des substances fortifiantes; l'exercine rendu plus actif: des cordiaux un peu énergiques complèteront ces

moveus.

Enfin, le régime excitant se compose d'une nourriture forte et échauffante: avoine, froment, foin, semences légumineuses, boissons aromatiques ou alcoolisées; température chaude, exercice un peu forcé, bouchonnement vigoureux; frictions fortes et prolongées, applications irritantes à l'extérieur; au-dedans, stimulants énergiques, camphre à haute dose, quinquina et autres amers, poudre de sabine, substances aromatiques, alcali volatil, etc., etc.

Le régime peut être modifié encore d'une infinité de nanières, que les circonstances ou le choix du médecin détermineront; les exemples ci-dessus suffiront pour donner aux personnes étrangères à l'hippiatrique une idée de ce que l'on entend par le mot de régime en général, et des applications

que l'on en peut faire.

#### DES MÉDICAMENTS.

La manière la plus commode de faire avaler les médicaments liquides, est de lever la tête du cheval, de lui mettre dans la bouche le bout d'une corne de vache percée, dans laquelle en verse le breuvage comme dans un entonnoir, ou bien de le verser directement dans la bouche avec une bouteille, en preuant garde qu'il ne la brise avec ses dents. On se sert aussi avantageusement d'un bridon fait exprès, et connu sous le nom de bridon à breuvages.

Pour les pilules, on tient les mâchoires écartées avec les mains ou avec un instrument fait exprès; on tire la langue doucement, on pose la pillule dessus et on lâche la langue. On pent l'enduire de miel ou d'iuile, et la faire suivre d'une écuellée de vin où de tout autre breuvage approprié à la nâture du médicament. Quand les pilules sont trop grosses, il

vaut mienx les partager en deux.

Les poudres s'administrent sous forme de breuvage, délayées dans un véhicule quelconque, incorporées avec le miel, en forme de bol, mélangées dans du son, etc., etc.

Quelle que soit la forme du médicament à administrer,

il faut observer :

De ne pas trop élever la tête, parce que le cheval s'engoue facilement :

facilement;

De suspendre aussitôt s'il vient à tousser en avalant, parce
que le médicament pourrait passer dans le conduit aérien et

suffoquer le cheval;

De ne pas lui faire avaler trop vite pour la même raison, et de ne pas lui passer la main le long du gosier sous le prétexte de faire couler le médicament:

De ne pas tirer la langue avec force dans la crainte de la

blesser;

De laisser un intervalle suffisant entre un médicament quelconque et le repas qui précède ou celui qui suit.

Le billot est fort commode pour certains médicaments que l'on veut faire couler lentement dans la gorge : c'est un morcean de bois rond, autour duquel on étend le médicament réduit en forme de pâte, à l'aide d'un peu de miel s'il est nécessaire; on enveloppe le tout d'un linge, et on place ce rouleau dans la bouche du cheval en guise de mors, en l'assujétissant au moyen d'une corde passée derrière les oreilles, et on le laisse jusqu'à ce que tout le médicament ait été sucé. On peut supprimer le bâton et rouler simplement le médicament dans le linge en forme de boudin.

#### DE LA SAIGNÉE.

L'hippiatrique fait, comme la médecine humaine, un fréquent usage de la saignée, soit pour diminuer la plénitude des vaisseaux, soit pour imprimer au mouvement circulatoire du sang une nouvelle direction. On nomme saignées évacuatives celles qui out pour but principal de diminuer la masse générale du sang, et dérivatives celles qui tendent à le détourner d'un point vers lequel il se porte avec trop de violènce, celles-ci doivent toujours se pratiquer dans l'endroit le plus éloigné du point attaqué.

On nomme encore saignee générale celle qui a lieu par l'ouverture d'un vaisseau; et saignée locale celle qui s'opère sur le système capillaire. On a recours aux premières dans les grandes inflammations, chez les tempéraments sanguins et dans tous les cas où il faut obtenir une détente générale st prompte. On emploie les secondes chez les sujets lymphatiques, dans les inflammations chroniques ou locales, ou lorsque les saignées générales ont été insuffisantes.

La saignée en général est utile toutes les fois que l'on a des symptèmes inflammatoires à combattre ; mais l'on doit la pratiquer à temps, et jamais sans nécessité, surtout chez les individus affaiblis par l'àge, par les maladies, ou d'une con-

stitution naturellement faible et lymphatique.

Le nombre, le volume et la fréquence des saignées doivent être subordonnés aux circonstances de la maladie, au but que l'on se propose, au tempérament de l'animal et aux circonstances qui lui sont particulières. Les saignées générales doivent être ordinairement larges et copieuses, réitérées autant de fois que l'apparence couenneuse du sang l'exigera, et à des époques assez rapprochées pour ne pas donner à l'inflammation le temps de reprendre le dessus: mais il est des cas où il convient mieux de pratiquer plusieurs petites saignées. Le choix du moment n'est pas non plus indifférent, c'est dès l'invasion de la maladie que l'on doit pratiquer la saignée : car si l'on a donné à l'inflammation le temps de dépasser le point le plus élevé de la période aigue, l'ouverture de la veine, pratiquée dans un moment où la nature a besoin de conserver toutes ses forces, ferait presque infailliblement passer la maladie à l'état chronique, et rendrait la convalescance extremement longue et difficile.

La saignée ordinaire du cheval est de 2 kilog. à 2 kilog. et demi, sant les circonstances particulières. On la pratique ordinairement au sol, aux ars, au plat de la cuisse, quelquefojis à la pince, rarement à la queue. Le choix de l'endroit dépend de l'effet que l'on se propose d'obtenir si c'est une saignée générale ou tevacuative que l'on se propose de faire, il set à peu près indifférent d'oavrir la veine de telle ou telle partie du corps, si c'est une révuision que l'on veuille opérer, i faut choissir le point le plus élogné de l'endroit menacé; aingt, on saignera à la cuisse pour dégager le cerveau, à l'avant-main, si ce sont les reins, etc. Quant aux saignées purement locales, elles doivent se pratiquer sur le lieu même qui est le siège de l'inflammation.

On nomme flamme l'instrument dont le chirurgien-vétérinaire se sert pour ouvrir la veine. On présente sa pointe à l'endroit où l'on veut ouvrir la veine, sans appuyer sur la peau, et avec un petit morceau de bois, on frappe un petit coup sur le dos de la lame. Lorsque l'on juge que le sang a coulé suffissamment, on passe une épiagle à travers la peau, d'un côté à l'autre de l'ouverture, et on l'entortille avec un crin croisé en forme de 8. Il est bon de ne pas faire travailler un cheval que l'on vient de saigner, que ce soit par pure mesure de précaution ou autrement.

On a abusé et on abuse ençore de la saignée comme des purgatifs ou de tout autre moyen thérapeutique, en saignant, soit par habitude, à des époques déterminées et sans aucune nécessité; soit à un retour de voyage ou de chasse, sous le prétexte de prévenir les suites de la fatigue; soit dans le but de rélaire un cheval maigre et ruiné, comme si l'on pouvait espérer de lui rendre l'embonpoint en achevant de l'épuiser. Nous avons tracé, en parlant de la conduite des chevaux au retour de course, et à l'article maigreur de ce chapitre, la conduite tout opposée que l'on a à tenir dans ces divers cas: encore une fois, il ne faut tirer du sang que quand il y a nécessité évidente de le faire.

#### DES LAVEMENTS.

Les larements sont d'une utilité infinie dans une foule de circonstances; soit qu'il faille débarrasser les gros intestins, y porter des médicaments que l'on ne pourrait introduire par une autre voie, calmer une irritation locale; soit qu'il s'agisse de rafrachuir la masse du sang. Ils offrent à la thérapeutique un moyen précieux, toutes les fois qu'il s'agit de combattre des symptòmes inflammatoires ou d'entretenir la liberté du ventre.

L'eau chaude, les décoctions de tripes, de têtes de mouton, de plantes émollientes, de son, de graine de lin, forment la base ordinaire des lavements; on peut y ajouter au
besoin des têtes de pavot ou du laudanum, pour les rendre
calmants; 125 grammes de savon, ou de 125 à 250 grammes
d'huile de noix, de lin ou d'eillette, pour les rendre plus
adoucissants et en même temps plus laxatifs; une ou deux
poignées de sel de cuisine, ou 125 grammes de sel de Glauber pour les rendre purgatifs. On peut employer, dans ce dernier cas, une décoction de feuilles de tabac, additionnée de
sel et d'huile.

Avant de donner un lavement, il faut, surtout si le rectum est engorgé de crottin, fourrer la main impréspée d'huile dans le fondement du cheval, aussi avant qu'on le pourra, afin de vider le gros intestin. Il y a des seringues faites exprès pour les chevaux; mais à défaut de cet instrument, on peut en improviser une au moyen d'une ample vessie, au col de laquelle on adaptera un tube de roseau ou de sureau, de

27 millimètres environ de diamètre et de 27 à 33 centimètres de longueur. Quel que soit l'instrument que l'on emploiera, il faut qu'il soit plein jusqu'à l'extrémité de la canule, afin de ne pas introduire de l'air dans les intestins. La dose d'un lavement est de doux litres.

Il faut laisser le cheval sans manger pendant deux ou trois heures avant un lavement purgatif, autant après, et le laisser à l'écurie jusqu'à ce qu'il l'ait rendu, ou le promener doucement s'il a de la peine à le rendre, et que le temps le permette.

#### DES PURGATIFS.

Les purgatifs sont employés avec succès, dans la médecine rétérinaire, dans une foule de circonstances; autant l'emploi bien entendu des médicaments de cette classe peut être utile, autant leur abus peut devenir nuisible, surtout quand l'appareil digestif est déjà le siège d'une inflammation locale.

La purgation peut être nécessaire comme curatif ou comme préservatif, aux chevaux de toute espèce, depuis le cheval de manège jusqu'à celui qui traîne la charrette ou laboure la terre. Mais cette nécessité est subordounée, jusqu'à certain point, à leur manière d'être et à leur genre de vie habituel. Les chevaux nourris au sec, qui prennent plus de nourriture qu'ils ne travaillent; ceux qui sont épais, charges de graisse, sujets aux engorgements des jambes, ou qui mangent de mauvais aliments, demandent a être purgés aussitôt qu'lls perdent l'appétit; il vaudrait mieux cependant essayer d'abord des moyens hygiéniques appropriés à leur état : les chevaux de manège, les chevaux fins, qui ne sont pas surchargés de nourriture, et les chevaux de fatigue qui travaillent plus qu'ils ne mangent, éprouvent rarement ce besoin. En général on ne doit purger que quand il est évidemment nécessaire de débarrasser directement l'intestin. L'état de constipation, par exemple, ne demande souvent que la diète et quelques lavements.

Si l'on donnait une forte purgation à un cheval déjà échauffé par la maladie ou par une cause quelconque, sans l'avoir préparé préalablement, il pourrait en résulter des désordres incalculables, au lieu des bons effets que l'on s'en était proposés.

La veille ou l'avant-veille d'un jour de médecine, on retranchera de la ration du cheval le foin et l'avoine; on lui donnera de la farine d'orge ou du son délayé dans de l'eau chaude trois fois par jour, un ou deux lavements a'il est trèséchauffé; on évitera de le faire travailler, et on le laissera toute la nuit sans manger, si ce n'est au plus un peu de paille.

On fera prendre la médecine de graud matin; si c'est un breuvage, on le donnera tidet; si c'est une pilule, on la fera suivre d'un peu d'eau blanche chaude. Deux heures après, on donnera au cheval un pictotin de son sur lequel on aura versé un peu auparavant un seau d'eau bobillante, et l'ori répétera ce mélange deux ou trois fois dans la matine. On tiendra l'animal chaudement, on le promènera dans un endroit sec et couvert; mais on ne l'exposera au froid sous aucun prétexte.

Si la purgation occasionne des tranchées, on administrera quelques lavements simples on luileux; si elle agit difficilément, on le promènera au pas et on lui donnera autant d'eau blanche chaude qu'il en pourra boire; on tiendra la conditie contraire si elle agit trop. La nourriture de la journée se composera d'un peu de bon foin, avec une ration d'orge le soir; il ne sera pas mai de continuer l'isage de l'eau blanche le lendemain, afin de caimer l'irritation causée par l'effet du purgatif, et de ménager le chevat pendant deux ou trois jours, tant sous le rapport du travail que sous celui du régime, quand mêtue il ue serait pas tout-à-fait matade.

Les purgatifs occasionnent parfois des superpurgations ou évacuations excessives, soit parce que la dose aura été trop forte pour le tempérament du clieval, soit parce qu'on l'aura exposé au froid, ou pour toute autre cause : dans l'un ou l'autre cas, il faut administrer quelques lavements adoucissants et calmants, tels que ceux de graine de lin avec des têtes de pavot, et des décoctions émollientes en boisson. On pourra aussi lui faire avaler de temps à autre, selon la gravité des circonstances, un litre d'une forte décoction de têtes de pavot miellée : le chevat aura besoin d'être traité pendant quelques jours comme s'il venait de faire une maladie.

Voyez les formules de quelques purgations appropriées aux divers tempéraments.

divers temperaments

## DESCRIPTION ET TRAITEMENT DES MALADIES LES PLUS ORDINAIRES AUX CHEVAUX.

Abattement. Diminution notable et sublie des forces du cheval. Symptôme vague qui précède quelquéfois plusieurs maladies, ou se montre à leur début, et qui ordinairement fait connaître aux personnes qui soignent le cheval, que celuici est malade. L'animal répügne à agir; les forces musculaires lui manquent pour exécuter les mouvements; il est in-

différent aux excitations de la voix et de la main. Au lieu d'Offrir de la nourriture au cheval ou de lui administrer des médicaments souvent plus nuisibles qu'utiles, il faut mettre le malade à la diète et se mettre à la recherche de la nature et du siège du mal, dont l'abstement n'est qu'un signe précurseur ou accessoire, et auquel on appliquera le traitement convenable.

Abcès. On nomme ainsi les collections de pus formées dans les parties du corps autres que les cavités naturelles. Voyez Tumeurs.

Agalaxie. C'est ainsi qu'on désigne l'absence du lait dans les mamelles des juments nourrices. Cette circonstance ne se rencontre guère que dans les bêtes àgées. Elle résulte le plus fréquemment de l'épuissement général des forces de l'animal, de sa faiblesse ou de l'inflammation des mamelles. Dans le premier cas, donnez à la jument une nourriture plus substantielle, plus nourrissante; dans le second, ayez recours aux moyens propres à calmer la phlegmasie des organes sécréteurs du lait. Voyez Inflammation des mamelles.

Allonge. Voyez Entorse.

Amputation. Retranchement de quelque partie du corps, opérée d'une manière méthodique à l'aide d'instrument tranchant. On ampute quelquefois les oreilles da cheval, pour rectifier certain vice de conformation. On est quelquefois obligé d'amputer la langue daus le cas de lésion très-grave de cette partie, ou d'une solution de continuité fort étendue. On ampute aussi quelquefois la verge du cheval, quand l'intérieur du fourreau et le pourtour du pénis se trouvent recouverts, surchargés ou remplis d'excroissances devenues énormes, d'ulcérations profondes. L'étendue de cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer dans tous les détaits relatifs à ces opérations. Nous allons faire counaltre succinctement l'amputation de la queue à la française et à l'anglaise,

L'amputation de la quebe consiste à en retrancher un ou plusieurs nœuds à l'aide du boutoir ou d'un instrument nommé coupe-queue : lorsque l'on se sert du houtoir, ce qui est le plus ordinaire, on place sa partile tranchante en dessous de la queue, après avoir préalablement coupé les crins qui pourraient embarrasser; et on frappe en-dessus un fort coup d'un morceau de hois assez pesant, puis on cautérise coup d'un morceau de hois assez pesant, puis on cautérise

avec un fer rouge.

Si on veut que le cheval porte la queue avec plus de grâce, on la lui coupe à l'anglaise. Voici en quoi consiste cette opération, qu'il est bon de faire précéder et suivre de trois ou quatre jours de régime délayant, surtout si le sujet est irritable :

Après avoir noué les crins, mis les entraves aux pieds de derrière, et placé un torche-nez, on fera tenir par un aide la queue perpendiculairement; et avec un instrument tranchant dont la lame a la forme d'une serpette, on fera la section des deux muscles abaisseurs, qui doivent sortir en partie par chaque incision, sauf les deux dernières; ces incisions seront au nombre de quatre ou cinq de chaque côté; les deux premières doivent être placées à deux travers de doigt de l'anus : plus près, on pourrait attaquer le ligament suspenseur de l'anus, et les suivantes à pareille distance les unes des autres. On coupera chaque partie de chair sortante : puis on fera rentrer l'animal à l'écurie pour lui mettre la queue à la poulie, c'est-à-dire qu'une corde fixée à l'extrémité des crins. passera dans des poulies attachées au plafond, et supportera un poids de quelques livres par son extrémité mobile. Cette manière a l'avantage d'en faciliter le port et de hâter la guérison des plaies, que le frottement continuel retardérait si on la laissait pendante. Cependant il ne faut point la charger d'un poids trop considérable, qui, en la tirant trop fortement, pourrait occasionner des accidents graves. Il arrive quelquefois qu'en faisant la section des muscles abaisseurs. on coupe l'artère coccygienne, ce dont on s'apercoit à la sortie du sang, qui a lieu par jets : on doit alors appliquer un appareil composé d'étoupes et de ligatures, qu'on ne laissera que le temps suffisant pour arrêter l'hémorrhagie : six on huit heures sont autant qu'il en faut, après quoi on l'ôte : car si on l'y laissait quatre ou cinq jours, comme quelques personnes le recommandent, il pourrait en résulter des compressions telles que la chute de la queue ait lieu. Les accidents qui peuvent accompagner cette opération

sont: 1º un engorgement inflammatoire considérable, qui sera combattu par les saignées, les émollients, et par l'enlevement de la presque totalité du poids placé à l'une des extrémités de la corde; 2º la gangrène, qui est souvent la suite d'une vive inflammation, et qui donne lieu quelquefois à la chute de la queue, requiert l'emploi des touiques, tant à l'intérleur qu'à l'extérieur (vin de quinquina camphré), des scarifications et du feu; 3º les fistules, presque toujours ocasionnées par la carie des coccygiens, pourront être traitées par l'application du feu sur la partie de l'os qui les entretient, ou par des pausements avec des étoupes chargées de teinture d'aloès; 4º enfin, les ceriese, que les caustiques, tels

que le sulfate de cuivre (vitriol bleu), la potasse, etc., feront disparaître si elles ne sont pas entretenues par quelque point carié.

Amulettes. Nous ne saurions trop éclairer les propriétaires d'animaus sur leurs véritables intérêts, sur les inconvénients sans nombre, sur les dangers auxquels ils s'exposent en abandonnant le traitement de leurs animaux aux vendeurs d'ingrédients, aux gens qui se disent possesseurs de recettes médicamenteuses ou autres, aux pratiques bizarres, absurdes ou superstitieuses auxquelles les charlatans attribuent des qualités, des vertus, des effets cachés, susceptibles de prévenir des maladies, de les guérir, d'empécher les prétendus malénies, et d'éviter les mortalités ou d'autres malheurs. Les banquistes, les devins, les maiges, les soriers, etc., ne font que des dupes et causent souvent la ruine des malheureux qui, trop crédules, leur accordent leur confiance.

Angine. Synonyme d'étranguillon, mal de gorge, esquinancie. Voyez Esquinancie.

Ankylose. Maladie dans laquelle les mouvements des os qui composent une articulation sont entièrement empéchés ou extrémement génés. Ce mal paraît provenir essentiellement, soit d'une inflammation des abouts articulaires, soit d'une blessure de l'articulation, soit par suite de vielliesse et d'épuisement. L'ankylose confirmée est incurable; lorsqu'elle n'est que commençante, on peut espérer de la guérir par l'emploi des résolutifs les plus énergiques, tels que l'onguent mercuriel double, soit seul, soit mélangé avec l'onguent de laurier; la pommade ammoniacale, le feu, etc. Ces moyens doivent être soutenus par un régime à la fois doux et substantiel, et un exercice modéré. Voyze Régime.

Anorexie. Inappétence, perte de l'appétit, état qui ne doit pas être confondu avec le dégoût, et qui s'observe dans la plupart des maladies, principalement dans celles des voies alimentaires. Avant d'administrer des toniques et des ameron doit chercher à reconnaître les affections primitives ou secondaires qui peuvent y donner lieu; ce sont elles seules qu'il faut combattre.

Antrax. Voyez Charbon.

Anus (maladie de l'). On voit quelquefois des chevaux dont l'anus est considérablement dilaté, soit par l'effet d'une purgation violente, d'un long dévoiement, ou par toute autre cause capable de relâcher les muscles de cette partie. Il faut recourir d'abord à l'une des fomentations émollientes prescrites dans le cours de ce Manuel, telle que celle n° 72, et y substituer ensuite une forte décoction de plantes aromatiques ou d'écoree de grenade, dans le vin rouge. Il peut aussi se déclarer une fistule dans cette partie, soit par suite d'un coup, d'une blessure quelconque, ou après l'amputation de la queue à l'anglaise, si la première section des muscles a été pratiquée trop près du fondement. Si la fistule n'est pas trop invétérée, on peut tenter de la guérir en élargissant l'ouverture avec le bistouri pour y introduire des plumasseaux enduits de digestifs animés, de teinture d'aloès, ou de quelque autre préparation analogue. Voyez Féstule.

Aphthes. Vovez Chancres.

Apoplexie. Les chevaux que l'on emploie aux travaux agricoles pendant les fortes chaleurs de l'été sont assez exposés à cette affection, connue plus particulièrement sous le nom de coup de sang. Elle se manifeste le plus souvent d'une manière subite, elle frappe le cheval comme d'un coup de foudre. L'animal tombe tout-à-coup sans sentiment, sans autre signe de vie que le battement des flancs et des sueurs abondantes. Il meurt promptement. Lorsque la guérison a lieu, la convalescence est souvent longue. Le traitement doit être prompt et énergique. On place le malade dans un lieu frais; on fait sur la tête d'abondantes lotions d'eau très-froide, ou de douches d'eau légèrement vinaigrée; on pratique la saignée, et on la réitère si le cheval est jeune. pléthorique, chargé d'embonpoint. On se trouve très-bien de la saignée à la saphène et de celle produite par l'amputation de la queue; on houchonnera fortement le malade, on lui administrera des boissons et des lavements nitrés. Lorsque l'irritabilité générale est diminuće, on peut avoir recours aux purgatifs, aux exutoires et aux excitants de la peau.

Arêtes. Les arêtes ou queues de rat, sont des croûtes écailleuses qui se forment le long du canon, dont elles font tomber le poil, et d'où suinte par fois une humeur âcre et infecte. La même éruption prend le nom de grappe quand elle se présente sous la forme de petits boutons groupés autour d'un point commun.

Cette maladie, qui se manifeste communément pendant la mauvaise saison, a pour cause immédiate la stagnation d'humeurs viclèes, des eaux aux jambes, et provient presque loujours d'une disposition individuelle. Le meilleur moyen de la prévenir est de tenir les jambes très-propres, et de les frotter fréquemment pour eutretenir la circulation. Cette affection doit se combattre par tous les moyens propres à rétabilir ou à régulariser la circulation et à redonner du ton aux parties : ainsi on aura soin de promener le cheval, de lui laver et frotter fréquemment les jambes; on évitera soigneusement de le tenir dans une écurie humide ou malpropre. Les lotions d'eau sturée de sel ammonitea avec addition d'eau-de-vie camphrée, nº 79 bis; celle d'eau de Goulard, nº 74, le liniment savonneux camphré, nº 79, pourront être employés avec succès; on peut returer aussi de bons effets de l'onguent mercuriet double, et de la pommade ammoniacale sur la fin de la cure. Si la maladie résiste à ces divers moyens, il faudra recourir au traitement tant interne qu'externe, prescrit pour les eaux aux jambes.

Ars (cleval frayé aux). Vieux mot qui indique une sorte d'inflammation passagère accompagnée de gerçures, qui survient dans cette partie de l'avant-main aux chevaux serrés des épaules et qui ont été employés à un exercice fatigant. Il suffit ordinairement de bassiner la partie malade avec une forte décoction émolliente tiède.

Ascite. Hydropiste abdominale. Elle se forme ordinairement peu à peu, et se décèle par l'augmentation du volume du ventre, l'edématie des membres, et surtout par la fluctuation du fluide épanché. Cette maladie est souvent une conséquence de l'inflammation de la plèvre. L'hydropisie abdominale accompagnée de symptômes qui annoncent l'inflammation de bas-ventre, réclame le régime antiphlogistique. Dans le cas contraire, elle demande la provocation des seurs, la sécriton abondante des urines et des mucosités intestinales. L'ammoniaque dans les infusions aromatiques, les frictions répétes et les diurétiques, sont les moyens auxquels on peut avoir recours. La ponction ne réussit que dans un très-petit nombre de cas.

## Atrophie. Voyez Maigreur.

Atteinte. Les chevaux sont sujets à se donner eux-mêmes en marchant, ou entre eux marchant de compagnie, dies coups sur diverses parties du pied. Ces coups ou meurtrissures se nomment atteintes au-dessous du boulet, et nerfs-ferrures au-dessus. L'atteinte est lègère quand il n'y a que la peau d'entamée; compliquée quand les muscles ou autres parties sous-jacentes se trouvent divisées; encornée quand elle a pour siège le sabot. On emploie avec succès dans le premier cas, qui est très-peu grave, l'œu de Goulard, les lotions astringertes quelconques, l'onguent siccatif, n° 10, ou même la céruse en poudre. L'atteinte compliquée demande à être traitée selon la nature de la plaie (voyez Plaie). Le meilleur remède pour l'atteinte encornée récente, est d'appliquer légèrement le feu; lorsqu'elle est invétérée, elle peut dégénérer en javards, et demande le même traitement. Les atteintes sont souvent le résultat d'une mauvaise ferrure, d'une ferrure trop longue ou qui fait prendre une fausse position au pied, ou bien de la faiblesse des jambes; il importe donc avant tout de rechercher la cause du mal, ain d'y remédier sur-le-champ. Voyez Faiblesse, Ferrure.

Avalure. On désigne ainsi la régénération apparente d'une nouvelle corne dans une partie seulement, ou dans toute l'étendue de la muraille. Cette régénération commence à l'endroit où le sabot s'unit à la peau, et se prolonge de hant en bas, en poussant, chassant l'ancienne corne jusqu'au bord inférieur de la paroi; elle est marquée par des irrégularités, des bourrelets, des cercles, une dépression ou une désumion. Le cheval fait pied neuf ou quartier neuf, suivant que l'avalure est générale ou bornée au quartier. Il convient de tenir le sabot souple, en parant et en ferrant souvent, et en appliquant des corps grass ur la partie malade.

Avant-cœur. On désigne ainsi une tumeur inflammatoire, située au poitrail, qui acquiert souvent un volume énorme, et qui dégénère presque toujours en kyste ou en squirrhe. quand on ne peut en arrêter les progrès. La première indication qui se présente est de diminuer l'inflammation à l'aide d'un régime convenable (voyez Inflammation), et de tenter la résolution au moyen de l'eau saline alcoolisée, nº 73 bis, de l'eau de Goulard, du liniment savonneux camphré, ou de toute autre préparation analogue employée en frictions et fomentations. Si ces movens ne suffisent pas et que la tumeur persiste, il faudra provoquer la maturation, et lorsqu'elle sera arrivée à son point, pratiquer méthodiquement l'ouverture de l'abcès avec l'instrument tranchant ou mieux avec le feu. Lorsque la tumeur est squirrheuse, on réussit assez souvent en faisant nénétrer dans son intérieur quelques cautères en pointes chauffés à blanc. La partie s'engorge d'abord ; les eschares se détachent, la suppuration survient et produit la disparition de la tumeur. Voyez Tumeur, Kyste.

Avives. Inflammation subite et gonflement de ces glandes connues sous le nom de parotides, qui sont situées en haut de la ganache, à 17 jouction de la tête avec le cou. Cette maladie, qui est quelquefois la suite d'une gourme mal guérie, d'un coup. etc., se traite comme un abées ordinaire: mais il faut attendre qu'il soit entièrement mûr avant d'en faire l'ouverture. La diète, l'eau blanche, les cataplasmes émoliients, les lavements, s'il y a lieu, sont les premiers moyens à em-

ployer.

Les maréchaux donnaient le nom d'avives à des tranchées accompagnées d'une grande difficulté d'uriner, qui attaquent parfois les chevaux auxquels on a fait boire de l'eau trèsfroide étant en sueur. Un préjugé très-ancien leur faisant croire que la cause première de ce mal est dans les parotides. ils prenaient ces glandes à pleine main, les maniaient avec force, allaient même jusqu'à les battre pour les écraser, d'après le conseil de La Guerinière, ou les extirpaient. On sent aujourd'hui tout le ridicule et la cruanté de semblables manœuvres, ainsi que d'introduire un insecte ou du poivre dans le canal de l'urêtre, dans l'espoir de faire uriner l'animal ; de lui mettre dans les oreilles des orties pilées avec du vinaigre, etc. Il est bien plus convenable de lui jeter de la paille fraiche sous le ventre, de le mettre à la diète et à l'eau blanche, et de se comporter, du reste, comme dans tous les cas de tranchées inflammatoires.

Avortement. Part prématuré. Cet accident peut avoir lieu à toute époque de la gestation, par suite d'un coup, d'une chute, d'un écart, d'un exercice immodéré, ou par un vice d'organisation. Tous les efforts de l'art doivent tendre à le prévenir quand il en est encore temps, ou à hâter la délivrance lorsqu'il ne reste plus d'autres ressources. A cet effet, il faut, des les premiers symptômes, tacher de s'assurer si le fœtus est vivant ou nou; dans le premier cas, pratiquer tout de suite la saignée, mettre la jument en liberté dans une écurie où elle soit seule; lui donner une bonne litière, de l'eau blanche pour boisson, un peu de son ou d'orge écrasée pour nourriture, quelques lavements s'il y a lieu, et attendre l'évènement. S'il n'y a plus lieu de douter de la mort, il faut pratiquer des frictions sur le ventre pour faciliter l'expulsion, promener doucement la jument, administrer au besoin 31 grammes de thériaque ou 62 grammes de poudre cordiale dans du vin; introduire même, mais avec ménagement, la main dans l'utérus pour retirer le corps devenu étranger. Si la hête est ruinée, solt par l'âge ou la mauvaise nourriture. il faut, au lieu des moyens débilitants ci-dessus, chercher à ranimer ses forces par de bons aliments et quelques cordianx. Si le poulain naît viable, il faut se conduire, tant envers lui qu'envers sa mère, comme dans le part naturel (voyez chapitre IV).

Barbes. On prend quelquefois pour des excroissances ma-

ladires, auxquelles on donne le nom de barbes, l'espèce de protubérance que forment les orifices des glandes maxillaires, surtout quand, par une cause quelconque, il y a un peu d'inflammation et que le cheval in 4 pas bon appetit. On coupe ou on cautérise ces excroissances, pour remédier à un mai imaginaire. Il n'est pas besoin de demontrer l'absurdité de cette méthod;

On nomme improprement lampas ou fêves, et l'on cautérise aussi quelqueiosi un engorgement du palais, dans le voisinage des incisives supérieures. Cet état pathologique ne demande d'autre traitement que le régime, et quelquefois une saignée locale.

Barres blessées. Les barres peuvent être blessées par un mauvais mors ou par l'action d'une mauvaise main, il suffit de laisser reposer le cheval et de bassiner les parties affectées avec du vin tiède étendu d'eau, avec du vin miellé, ou de lui mettre dans la bouche un billot composé de miel et de poudre de guimauve. Mais si l'os est à découvert ou qu'il y ait plaie de mauvaise apparence et carie, il faut cautériser la partie avec un fer clauffé à blanc.

Bleime. Sorte de meurtrissure, avec ou sans épanchement de sang, qui se forme sous la sole près du talon, et dont la cause la plus ordinaire est la compression de cette partie par le fer : les talons bas et forts y sont les plus exposés. Lorsque ce mai ne s'annonce que par une tache rouge à la sole, il suffit ordinairement de parer cette partie un peu profondément chaque fois que l'on ferre; il faut d'ailleurs en rechercher la cause afin d'y remédier. Mais dès qu'il y a suppuration ou exhalation de sang, il est urgent d'enlever avec une feuille de sauge toutes les parties gâtées, et de panser avec des plumasseaux chargés d'eau-de-vie ou de teinture d'aloès, et un peu pressés afin d'empêcher la formation des bourgeons on cerises.

Blessures. Les chevaux sont sujets à se blesser à une foule d'endroits, soit par l'effet de leur harnais, soit par une infinité de causes accidentelles. La plupart de ces accidents, tels que les blessures sous la selle, au jarret, au poitrail, aux épaules, à la gourmette, etc., pourront être prévenus en observant avec soin ce qui a été dit ailleurs sur le gouvernement des chevaux. A l'égard des blessures que l'on n'aura pu éviter, il faudra y porter remède aussitôt que l'on s'en apercevra.

Si elles sont légères, il suffira de les bassiner avec de l'eaude-vie camphrée, de l'eau de Goulard, et de tenir sur la partie malade un papier brouillard imbibé du même liquide ou einduit de l'onguent numéro 84. On recherchera en même temps la cause de la blessure pour y remédier. Les blessures plus graves dolvent être traitées comme les autres plaies (voyez Ruies)

Blessures au pied. Les chevaux peuvent être blessés au pied seit par des clous de rue, des tessons de verre ou de poterle, des chicots ou éclats de bois, soit par d'autres corps. Aussitôt que l'on a connaissance de l'accident, il faut extraire le corps étranger, mettre bien à déceuvert le fond de la plaie, en enlevant la corne qui la recouvre, et panser avec plumasseaux chargés d'eau-de-vie ou de teinture d'alcè des

Si la blessure est profonde, on sera forcé d'enlever une partie ou la totalité de la sole; puis on appliquera un fer léger fixé par quatre clous, après avoir recouvert la plaie d'étoupes mouillées d'eau-de-vie étendue d'eau, lesquelles seront contenues par des éclisses. S'il y a formation de pus, ce qui arrive lorsque le corps étranger est resté plusieurs jours dans le pied, ou que, l'ayant retiré, on n'a pas aussitôt traité convenablement, on doit enlever toute la corne soulevée et panser comme ci-dessus. Quand le corps vulnérant a pénétré dans l'intérieur de l'articulation du petit sésamoïde, il convient d'enlever la pointe de la fourchette de chair, afin de parvenir au fond de la plaie. Les pansaments, dans ce cas, doivent être faits avec précaution. Cette opération et les soins qu'elle exige nécessitent une grande habitude et des connaissances étendues de l'organisation du pied. Elle ne peut être faite que par un homme qui a fait de la médecine vétérinaire l'objet de ses études.

Brakure. Les chevaux ne sont guère exposés aux brùlures que dans le cas d'incendie des écuries. Le plus souvent alors, ils périssent de suffocation, tant il est difficile et même impossible de les éloigner du danger. Quand la brùlure est superficielle, légère et surtout récente, on tente d'obtenir l'avortement de l'inflammation par l'application renouvelée et prolongée des réfrigérants, comme l'eau glacée, la netge, la glace pilée, ou par celle des liquides très-volatils, comme l'esprit-de-vin, l'éther, l'ammoniaque affaiblie. On recouve ensuite la partie malade avec des compresses imbibées de la même cau, à laquelle on ajoute avec avantage de l'acétate de plomb. Quand l'inflammation est développée, on a recours aux émollient; s'il y a des phlycthes, on les ouvre et on recouve la plaie de cérat ordinaire ou de saturne. Les eschares doivent aussi être couvertes de cérat, et après leur

chute, la surface malade être soignée comme une plaie qui suppure.

Bubon. Tumeur inflammatoire des glandes qul se manifeste souvent à la suite de la gourme ou de quelque autre maladie; dans ce cas-là, il est moins une maladie proprement dite, qu'une crise salutaire qu'il ne faut pas troubler. Il n'en est pas de même du bubon charbonneux, qui demande des secours prompts et efficaces (voyez Charbon). Le bubon simple n'exige que l'emploi des maturatifs, et doit se traiter comme toute autre tumeur du même genre.

Callosité. Les bords de certaines plaies de mauvais caractère deviennent souvent durs et calleux. Quand on ne parvient pas à les faire disparaître en écartant les causes de l'irritation qui les perpétue, et en tâchant de les ramollir à l'aide des applications émollientes, on a recours aux applications d'alun calciné, de précipité rouge, après avoir préalablement aminci l'excretance avec le bistouri. Cette excision et une légère cautérisation sont souvent le meilleur moyen à employer.

Capelet. Tumeur lymphatique et flottante, de la nature de l'œdème, qui se manifeste à la pointe du jarret à la suite d'un coup ou d'un frottement violent ou prolongé; il suffit communément de frictionner la partie avec de l'eau-de-vie camphrée ou une forte solution d'alun, pour dissiper le mal récent; mais s'il augmente au lieu de diminuer, il faut y appliquer les vésicants ou le feu.

Carie. Ulcération des os. Il n'est pas rare de voir cet accident se déclarer quand le périoste à été entamé à la suite d'une plaie, ou rongé par le pus d'un ulcère ou la matière d'un abcès que l'on a trop tardé à ouvrir. Ce mal fait des progrès rapides et détruit successivement les parties saines si l'on ne s'y oppose pas à temps. La première indication qui se présente, est de circonscrire les effets de la carie, et de faire tomber les portions qui en sont frappées, au moyen des caustiques, tels que la pierre à cautère, la pierre infernale, le feu, etc.; on panse en même temps avec de l'étoupe sèche et l'on achève le traitement comme celui des plaies simples quand la carie est tombée. Lorsque le mal est tellement invétéré, que ces moyens se peuvent suffire, on a recours à la rugine pour emporter toute la partie gâtée; mais le feu est préférable, en ce qu'il ne met pas la portion spongieuse de l'os à nu.

Castration. Opération qui consiste à enlever aux mâles les testicules, et aux femelles les ovaires, dans l'intention de les

rendre impropres à la reproduction, plus dociles, plus soumis; et enfin, pour guérir certaines maladies dont sont atteints ces organes.

On attend ordinairement, pour châtrer le cheval, qu'il ait acquis tout le développement dont il est susceptible, et c'est entre trois et cinq ans qu'on l'opère le plus souvent: plus jeune on nuit beaucoup à sa beauté et à sa force; son encolure et sa croupe sont surtout les parties qui en souffrent: plus vieux, il est bien plus exposé aux accidents qui sont les suites de cette opération. La castration peut s'opèrer par les casseaux, par arrachement, ligature, raclement, section simple du cordon, le feu, ou enin par bistournage; la première de ces méthodes étant celle qui est le plus généralement employée en France, et qui réussit le mieux, nous la décrirons icl avec quelques détails.

Le sujet ayant été préparé par quelques jours de diète, et par la saignée s'il est irritable, on l'abat du côté gauche sur un bon lit de paille; on fixe la jambe droite de derrière à l'encolure, de manière à bien mettre à découvert les bourses : puis on saisit de la main gauche le testicule qui est placé inférieurement, dont on incise les enveloppes d'un seul coup de bistouri courbe sur tranchant, de manière à ce qu'il puisse sortir facilement; et on place le casseau (1) au-dessus de l'épididyme, ayant bien soln de ne point prendre avec le cordon spermatique quelque portion du scrotum. Cela fait, on le serre fortement; puis on coupe l'organe, dont on laisse une partie pour empêcher le casseau de tomber. Souvent on éprouve beaucoup de difficulté à saisir le second testicule. qui est rétracté; dans cette circonstance, un aide frappe sur le bout du nez de l'animal avec le bout de la longe, on le pique avec une épingle.

Îl est quelques personnes qui ne foot pas l'incision de la membrane périsonéals pour prévair la hernie, d'autres pensent qu'il vaut mieux aller jusqu'au cortex. Les casseaux seront retirés trente-six ou quarante-huit heures après l'opération; pendant tout le cours de la guérison, il sera nécessaire de promener l'animal au moins deux heures par jour, à l'époque la plus chaude, si c'est en hiver, et la plus fraiche, si

c'est pendant'les grandes chaleurs.

<sup>(1)</sup> On nomme ainsi un morceau de bois ou de surena fendu en deux parties égales, ayant, 47 millimières de chaque artirainit, une entaille (crealizé estatées à maisteuir la ficelle qui dyit rémir les deux pières; quoiquefois les fices de cheque pière qui divirezt ére en contact, cont pourvage d'une raisure deux las quelle on met des sublimés; l'extrémité de ces faces doit présenter un biseon pour en facilities l'éxartement.

Les accidents qui peuvent être les suites de la castration sont :

1º L'hémorrhagie, qui peut être oecasionnée par la fracture des casseaux lorsqu'ils sont trop secs; leur trop de flexibilité, qui ne permet point de faire une compression assez forte; leur arrachement par l'animal, que l'on devra attacher très-court pour prévenir cet inconvénient; enfin, parce qu'on les enlève trop tôt: on y remédiera en faisant, s'il est possible, la ligature de l'artère autrement on brûle du crin sur la partie, ce qui ne réussit pas toujours.

2º La hernie. Il faut faire rentrer la partie d'intestin sortie, mettre le malade sur le dos vingt-quatre heures au moins; puis, lorsqu'il est relevé, le placer de manière à ca qu'il ait le devant beaucoup plus bas que le derrière.

3º Les coliques se traitent comme la péritonite.

4º La péritonite ou inflammation du péritoire se reconnaît aux mouvements désordonnés de l'animal, et nécessite l'emploi de saignées copieuses, de vésicatoires aux fesses, ainsi que sur la plaie, lorsque la suppuration a été subitement supprimée; la diéte sera observée riscoureusement.

5º L'engorgement du scrotum et du fourreau est inévitable, mais il peut devenir gangréneux; dans ce cas, les scarifications, les fomentations aromatiques, et quelquefois le feu, seront mis en usage; quand l'engorgement est cantonné au

fourreau, il est peu grave.

6º Les champignons sont des tumeurs qui viennent au cordon spermatique. Ils s'établissent du sixième au douzieme jour, rarement plus tard, et se reconnaissent à la raideur du membre correspondant, que l'animal traine lorsqu'il marche; ils doivent être amputés après avoir placé une ligature au-dessus.

7º Le tétanos. Voyez cette maladie ou mal de cerf.

La castration dans les femelles est peu usitée.

Caterrhe. Inflammation des membranes muqueuses accompaguée d'une sécrétion surabondante de mucosité. On sait que les membranes muqueuses sécrétent constamment une humeur destinée à les lubréfier : dans l'ordre naturel, l'abondance de cette sécrétion est en rapport avec les besoins de la nature; mais que, par une cause accidentelle, cellesci s'enflamment, elles sécrétent bientôt en plus grande abondance une humeur plus fluide et plus acre qu'à l'ordinaire.

Le catarrhe pulmonaire ou rhûme se manifeste par tous les symptômes d'une inflammation plus ou moins étendue : la respiration devient difficultueuse, il se fait une évacuation abondante de mucosité par les naseaux, la gorge, les yeux;

tous ces symptômes sont accompagnés de toux, et quelquefois d'un peu de fièvre. Le traitement doit tendre à calmer l'irritation, rétablir petit à petit le cours de la transpiration. diviser et expulser l'humeur visqueuse et collante qui obstrue les organes de la respiration. Ces diverses indications seront convenablement remplies par un régime approprié à la circonstance, par les eaux blanches miellées chaudes, auxquelles on pourra ajouter 8 à 15 grammes de sel de nitre, et 125 grammes d'oxymel scillitique par seau. On pourra en outre administrer deux ou trois doses de la composition nº 110, en bols ou délayée dans une boisson chaude ; si la saignée peut être utile dans un pareil cas, c'est principalement dans le commencement de l'invasion. Dans tous les cas, il faut s'abstenir soigneusement des médicaments échauffants et irritants. auxquels on a encore trop souvent recours sous le vain prétexte de ramener la transpiration. Quoique cette maladie ne soit pas dangereuse quand elle est traitée convenablement. elle a souvent des suites funestes si on la néglige : la pousse, le cornage, la pulmonie, en sont souvent une conséquence. Voyez Toux chronique.

Cerisse. On se sett de cette expression, en médecine vétérinaire, pour désigner de petites excroissances charaues, hémisphériques, qui s'élèvent de la surface des plaies du pied du cheval. Elles dépendent le plus souvent des compressions exercées par la corne au bord on au pourtour des plaies sur lesquelles on n'a pas fait une compression régulière et méthodique, Quand elles sont petites et au milieu des plaies de bonne nature, elles disparaissent par la compression. Quand elles sont grosses, on les enlève avec la feuille de sauge, et on exerce ensuite sur la plaie qui résulte de leur excision, une compression susceptible de prévenir de nouveau leur développement. On est quelquefois obligé d'enlever une petite portion de la corne qui les avoisine.

On a rarement recours aux caustiques.

## Champignon. Voyez Castration.

Charcres. Plaies blanchâtres ou brunes livides, qui se manifestent sur la langue et dans les diverses parties de la bouche, par suite de la malpropreté du mors, ou par quelque autre cause interne ou externe, et qui finissent par s'ulcèrer si l'on n'y porte remède. On peut frotter le dedans de la bouche avec l'eau saturéo de sel ammoniac ou de sel de cuisine, avec une forte dissolution de sel dans du vinaigre; mieux encore avec l'oxymel ou l'eau d'orge acidulée ou miellée, et toucher plusieurs fois par jour les parties affectées avec un tampon

Vétérinaire.

imbibé de la mixture nº 46. Ces moyens suffisent pour les chancres bénias; mais il en est d'une autre espèce qui tiennent du charbon et demandent à peu près le même traitement, après toutefois les avoir effluerés avec le tranchant du bistouri, et cautérisés soit avec le vitriol ou l'esprit de sel.

Chancre du pied, Voyez Crapaud.

Charbon. Cette maladie est une des plus graves qui affectent le cheval. Elle consiste dans le développement, sur différentes parties du corps, de tumeurs qui tendent à la gangrène. Le principe de cette affection paraîtêtre une altération des liquides et notamment du sang, et une modification particulière de l'inervation.

Le charbon peut se développer spontanément ou par contagion. Il se communique également du cheval qui en est affecté, aux animaux de la même espèce, à ceux d'espèce différente et à l'homme, par contact médiat et immédiat. Il peut étre sporadique, enzootique ou épizootique. Esc acuses ne sont pas toujours blen connues. En général, il résulte des vicissitudes des saisons, des longues sécheresses et des longues pluies, de l'usage d'aliments avariés et d'eau altérée, de la malpropreté des écuries, des travaux fórcés et de toutes autres causes susceptibles d'appauvrir l'économie et d'apporter une modification profonde dans l'inervation, la circulation, la nature des liquides et notamment des fluides circulatiors,

Quand le charbon se montre à la surface du corps, il anparalt ordinairement tout-à-coup. Quelquefois la tumeur est dure, rénitente et présente un bourbillon à son centre : la douleur est excessive; la chaleur, d'abord peu marquée, devient acre: lorsque la tumeur est parvenue à son plus haut degré d'accroissement, la chaleur et la douleur s'évanouissent. et le sphacèle se manifeste par des phlyctènes, l'insensibilité et le froid de la partie. D'autres fois, le charbon se montre sous forme de tuméfaction qui acquiert avec promptitude un développement considérable, bientôt suivi de la mort du cheval. La tumeur cède alors à la pression et fait entendre la crépitation de l'emphysème. Les éléments du sang paraissent s'être séparés en deux parties parfaitement distinctes : l'une (le scrum) infiltrée dans les mailles du tissu cellulaire sous-cutané et intermusculaire ; l'autre (la matière fibrineuse et le cruor), déposée autour des fibrilles musculaires, donne aux muscles l'aspect de la chair brûlée ou charbonnée. Quand le charbon apparaît sur les membres, il occasionne une claudication plus ou moins forte. A la cuisse, il est connu sous le nom de trousse-galant. L'infiltration fait de progrès rapides, et l'animal meurt quelquefois en moins de douze à vingtquatre heures. Quand il se développe dans le pied, il occasionne la chute du sabot et la mort de l'animal dans un espace de temps très-court. Dans ce cas, il se développe quelquefois spontanément; mais il est le plus souvent la suite des piqures et des enclouures. Le charbon de la bouche est connu sous les noms de glossanthrax et de chancre volant. C'est une espèce de pustule maligne qui affecte la langue et le palais, La langue tombe quelquefois en lambeaux; la gangrène gagne de proche en proche le larynx et le pharynx, et l'animal meurt promptement.

Les symptômes généraux du charbon apparaissent quelquefois avant l'apparition des tumeurs ; on dit alors que c'est la fièvre charbonneuse. D'autres fois ils ne se montrent que lorsque celles-ci ont déjà acquis le tiers ou la moitié de leur accroissement; c'est alors ce que l'on appelle le charbon essentiel. Les premiers symptômes annoncent ordinairement une irritation du système nerveux et circulatoire, une fièvre plus ou moins violente. Les yeux sont ardents, très-enflammés, hagards : le pouls est fort, très-accéléré. Cette première période est ordinairement de courte durée. Les symptômes qui succèdent aux précédents et qui accompagnent la mortification des tumeurs extérieures annoncent que toutes les forces sont anéanties; le pouls est affecté, lent et intermittent; les yeux sont abattus; un relachement et un affaissement général se font remarquer dans toûte l'économie; à la fin, les forces se raniment ordinairement pour un instant : ce sont les présages d'une mort prochaine.

La saignée, les boissons émollientes et tempérantes (l'eau blanche seule ou celle à laquelle on ajoute 125 à 250 grammes d'oxymel par seau), et les lavements émollients sont souvent efficaces au début du charbon, surtout lorsque les animaux sont forts et vigoureux et que la maladie ne résulte pas de causes qui ont agi pendant longtemps et altéré profondément l'économie. Mais en général la saignée doit être pratiquée avec discernement; car il est des circonstances où elle a paru plus nuisible qu'utile. Les substances toniques et cordiales (une ou deux pilules nº 91, ou le breuvage nº 7) conviennent quelquefois au début, et presque toujours après la diminution d'intensité des symptômes fébriles. Le traitement local varie un peu suivant le siège des tumeurs. Celles qui ont un bourbillon à leur centre doivent être enlevées avec l'instrument tranchant, et la plaie qui résulte de l'opération, cautérisée avec un cautère chauffé à blanc. Si l'ablation ne pent être pratiquée, il faut avoir recours à la cautérisation

profonde de la tumeur et de l'infiltration qui l'environne. avec des cautères en pointes. On peut recouvrir la tumeur ainsi cautérisée avec de l'onguent vésicatoire. Après la chute, des eschares, si la suppuration est louable, on panse avec des plumasseaux imbibés d'alcool camphré. Le charbon qui se. montre sous forme de tuméfaction plus ou moins étendue doit se traiter aussi par la cautérisation profonde, qui a le double avantage de donner écoulement au liquide infiltré et de changer le mode de vitalité de la partie. Le charbon de: l'intérieur du sabot réclame promptement l'enlèvement de la portion de corne qui recouvre le mal, ainsi que les parties. sphacélées. Le glossanthrax, dont on ne s'aperçoit souvent que lorsqu'il a déjà fait des progrès, réclame un traitement. prompt et énergique. Il faut sur-le-champ scarifier la langue et les tumeurs, enlever les parties gangrénées et lotionner les parties malades avec l'acide sulfurique étendu d'eau, ou une solution de sel de cuisine dans le vinaigre. Voyez Chancre.

Cette maladie est d'autant plus terrible, que souvent elle. ne laisse pas le temps d'apporter les premiers remèdes. Aussitôt qu'elle se déclare dans une contrée, il faut redoubler de soins à l'égard de la nourriture, de la propreté, des soins journaliers à donner aux chevaux ; leur faire faire de l'exercice en évitant toutefois de les exposer à la grande chaleur ou de les excéder de travail; les espacer convenablement; isoler entièrement les malades; laver à l'eau bouillante et ensuite à l'eau chlorurée tout ce qui aura servi à ceux qui seront morts de la maladie; désinfecter leur écurie, etc. Il sera même bon d'employer, comme préservatifs, suivant les circonstances, tantôt la saignée et l'eau blanche seule ou acidulée avec l'oxymel; tantôt la poudre d'aunée, de valériane ou de gentiane. Ce mal, très-contagieux, se communiquant très-rapidement, non-seulement entre les. animaux, mais d'eux aux hommes chargés de les soigner. ceux-ci doivent se laver fréquemment les mains avec du vinaigre, et bien prendre garde de s'inoculer, par quelque coupure, l'humeur qui sort des tumeurs ou des plaies qui résultent de leur ablation ou de leur cautérisation; si un pareil accident leur arrivait, il faudrait de suite cautériser la plaie, soit par le feu, soit par un caustique quelconque.

Clou de rue. On désigne ainsi les blessures faites à la sole, soit par un clou ou autre corps points qui pénètre dans le pied à travers la sole de corne. Il est simple, quand il n'attaque que la sole ou la fourchette, et n'exige ordinairement d'autre traitement que l'extirpation; grave, quand il offense l'os du pied, le petit sésamoide ou os de la noix,

et l'expansion aponévrotique du muscle fléchisseur, ou lors-

que les cartilages sont endommagés.

Si le clou a biessé légèrement la sole charnue, le cheval guérit ordinairement de lui-même ; mais il vaut mieux découvrir le fond du mal par une ouverture infundibuliforme faite à la corne, panser avec des plumasseaux imbibés d'eaude-vie étendue d'eau, et enduire la sole d'onguent de pied ou la recouvrir d'une charge émolliente. On reconnaît, au moven de la sonde, quand l'os du pied est attaqué; il faut alors ouvrir largement la blessure en enlevant une portion de la sole, ruginer l'os s'il est carié, et panser comme cidessus, en ayant soin de ne lever le premier appareil qu'au . bout de cinq à six jours. Lorsque le tendon a été percé, il faut commencer par enlever la fourchette de corne et le coussinet plantaire, mettre bien à découvert le fond de la plaie, en exciser les bords frangés, la couvrir d'abord avec des bourdonnets et ensuite avec des plumasseaux. Cet appareil sera levé au bout de cing à six jours, pendant lesquels on aura eu soin de le tenir toujours imbibé. Il ne faut pas confondre le clou de rue avec l'enclouure, dont il sera parlé plus loin. Quand les cartilages sont cariés, il faut avoir recours à l'opération du javart encorné.

Coliques. Voyez Tranchées.

Constipation. Lorsqu'elle ne tient pas à une maladie essentielle, il suffit ordinairement de retrancher le foin et une portion de l'avoine, et de recourir à l'eau blanche chaude, aidée de quelques lavements et d'un peu d'exerciec. Les purgatits énergiques administrés en pareil cas sans discernement, pourraient produire un effet contraire à celui que l'on se proposerait.

Contagion. Transnission, communication d'une maladie, d'un individu à un autre au moyen du contact. Celui-ci peut être médiat ou immédiat. La matière fournie par l'animal malade peut être fixe, ou volatile et susceptible de se mêter à l'air et de former autour du malade une atmosphère contagieuse plus ou moins étendue, qui devient pour l'animal sain qui se trouve en rapport avec lui, un veritable mode de contagion par contact médiat. La gale, le charbon et plusieurs autres maladies contagieuses, peuvent se développer spontanément. La rage, daus le cheval, paraît toujours être le résultat de la contagion. Considérées sous le rapport thérapeutique, les maladies contagieuses présentent deux îndications : prévenir ou borner leur propagation, et traiter les animaux qui en sont atteints.

Toutes les fois qu'une maladie contagieuse quelconque se manifeste, il faut en prévenir sur-le-champ l'autorité locale, afin qu'elle prenne les mesures de précaution nécessaires, et pour circonscrire le mal, autant que possible, on doit isoler entièrement les chevaux qui en sont atteints; blanchir à l'eau de chaux l'écurie qui leur aura servi, qu'ils y soient morts ou non. Enfin, laver à l'eau seconde des peintres les objets susceptibles d'être lavés; gratter les objets en bois, les blanchir à l'eau de chaux, et ne pas s'en servir sans les avoir loissés plusieurs jours à l'air. C'est encore ici le cas d'apporter le plus grand soin à tout ce qui concerne le pansage, la propreté, et la qualité des eaux et fourrages.

Contusion ou meurtrissure. Résultat du choc d'un corps dur. La contusion diffère de la plaie en ce que la peau est entamée dans celle-ci, ce qui n'a pas lieu dans la simple meurtrissure. Lorsque la contusion est simple et légère, il suffit communément de frotter la partie malade avec l'eaude-vie camphrée, ou d'y faire des embrocations d'eau de Goulard, ou d'eau saline alcoolisée, nº 73 bis; mais si elle est compliquée, soit en raison de la grande quantité de sang extravasé sous la peau, ou qu'elle intéresse quelque partie essentielle, il faut pratiquer de suite une ou deux saignées, selon la gravité du mal; mettre le cheval au régime et à l'eau blanche, et le laisser reposer jusqu'à ce qu'il soit à peu près guéri, le tout sans préjudice des frictions et embrocations ci-dessus; il sera même bon de joindre le cataplasme résolutif nº 32, s'il y a lieu. C'est ici le cas de rappeler que les coups sur la tête, au poitrail, dans le ventre ou sur les reins, peuvent causer les accidents les plus graves et même la mort. Les abcès et tumeurs qui peuvent survenir à la suite de contusion, se traitent comme toutes les autres.

Convolescence. Epoque qui suit immédiatement la cessation des symptòmes d'une maladie grava. A mesure que le cheval avance dans la convalescence, il faut lui rendre peu à peu la nourriture, en commençant d'abord par quelques poignées de foin de la heilleure qualité, auquel on joindra progressivement quelques jointées d'orge et d'avoine mélangées et écrasées. Un le sortira tous les jours pour le promener, sans le fatiguer ni l'échauffer; on lui coatinuera l'eau blanche pour boisson habituelle, et on le pansera avec soin: les chevaux en convalescence sont très-seusibles aux intempéries de l'atmosphère. Lorsque l'appôtit et les forces ont de la peine à revenir à la suite d'une maladie grave, on peut administer, quelques prises de thérique, de poudre d'au-

née, cordiale, ou toute autre préparation analogue mélangée dans du vin.

Cornage, sifflage ou halley. Bruit sonore particulier, plus ou moins éclatant, que le cheval fait entendre en respirant. Ce n'est pas une maladie spéciale, mais un symptôme particulier de plusieurs affections aiguës ou chroniques des voies et des orgenes respiratoires, de quelque défaut dans Farrangement ou la disposition naturelle des voies de la respiration, ou de la présence de quelque corps introduit dans ces voies.

Quand le cornage est le symplôme de quelque maladie aiguë des voies respiratoires, comme le coryza, l'angine, la gourme, le catarrhe pulmonaire, quelques pleurésies ou périppneumonies, certains engorgements inflaumatoires de l'auge, il disparait ordinairement avec elles. Ce sont donc ess affections qu'il faut chercher à reconnaître et à guérir. Si l'înflammation aiguë qui constitue ces diverses maladies passe à l'état chronique et laisse dans les tissus quelques points d'induration ou une augmentation permanente de volume dans la partie affectée, l'animal peut rester corneur avec une apparence de bonne santé et se trouver dans une position pareille à celle dans laquelle le cornage est dù à quelques viecs de conformation des voies aériennes.

Quand le cornage n'est pas le résultat d'une maladie aiguë, il n'est pas ordinairement continu, et n'affecte le cheval que pendant un exercice plus ou moins fatigant ou plus ou moins prolongé : le cheval fait entendre le bruit du cornage, les naseaux sont dilatés, ses flancs agités; quelquefois il est près de tomber. Le cornage cesse souvent quand l'animal s'arrête,

ou au moins quelques instants après.

On peut se servir de quelques chevaux corneurs, quand ce défaut est léger, et en ne les soumettant pas à des travaux fatigants ou à des exercices précipites. Quand la difficulté de respirer est très-grande, et si l'on veut tirer parti de l'animal en le faisant travailler, il faut pratiquer la trachéotomie et placer un tube à demeure dans l'ouverture artificielle faite à la trachée. Il faut avoir recours à un vétérinaire pour cette opération.

Cor. Sorte de tumeur qui se forme souvent sous la selle, le bât, et dans les autres parties sujettes au frottement ou à une pression continue. Lorsqu'il n'y a qu'enflure pure et simple, il faut se conduire comme il est dit précédemment pour les blessures sous la selle, ou appliquer soit des étoupes, soit une forte compresse imbiblée d'eau-de-vie camphrée,

d'eau de Goulard ou de toute autre liqueur vulnéraire et résolutive. Si le gonflement, au lieu de céder, paraît vouloir
dégénérer en abcès et que la formation du pus soit évidente,
il faut employer sur-le-champ les maturatifs et ouvrir la tumeur aussitôt qu'il en sera temps. Lorsque la peau est sèche
et transformée en eschares gangréneuses, il faut les recouviri d'onguent populéum, de heurre ou de fout autre corps
gras; puis, quelques jours après, et lorsque cette portion de
peau tend à se détacher, l'enlever ou faciliter as chute au
moyen de l'instrument tranchant. La plaie qui résulte de
cette petito opération ne réclame ordinairement d'autres soins
que ceux d'une plaie simple. Il est inutile de rappeler ici les
précautions à prendre pour éviter les cors et blessures en
question, il en a été parlé dans la première partie de ce
fanuel.

Coruza. Ce mot emprunté à la médecine de l'homme est employé en vétérinaire pour désigner l'inflammation de la membrane muqueuse du nez, avec écoulement par les naseaux; c'est cette maladie qui est aussi connue sous les noms de morfondement, morfondure, enchifrenement, refroidissement, rhume de cerveau, catarrhe nasal. Le cheval est d'abord un peu triste et nonchalant dans ses allures; sa peau est sèche: la membrane du nez est plus rouge qu'à l'ordinaire; la sécrétion muqueuse, d'abord suspendue, devient plus abondante. Le produit de cette sécrétion d'abord plus aqueux, incolore, limpide, tombant par gouttes ou filant en plus ou moins grande abondance, devient blanc, consistant, visqueux, et tombe par flocons. Cette maladie dure ordinairement de quinze à vingt jours. Quand elle dure davantage, il est à craindre qu'elle passe à l'état chronique, et qu'elle occasionne les altérations organiques qui constituent la morve.

Si le coryza est léger, il suffit ordinairement de ne plus exposer le cheval à l'air froid ou humide, de le placer à l'abri des courants d'air, à une température douce, de le bouchonner fréquemment, de le couvrir avec soin, de lui présenter de l'eau blanche tiède, de diminuer un peu sa nour-riture, et de faire dans les narines quelques fumigations d'eau de mauves tiède. Quand l'inflammation est fortement développée, quand il y a fièrre, rougeur de la bouche, injection de la conjonctive, il faut saigner le cheval, le mettre à la diète, lui donner des électuaires adoucissants, et passer des averments émollients. Le coryza devenu déclément chronique est difficile à guérir; il se manifeste par l'écoulement nasal, avec dissartion des symptômes inflammatoires. Une

bonne nourriture, le ransement de la main bien exécuté, une légère promenade, des fumigations aromatiques, et quelques purgatifs, sont les moyens qui réussissent assez souvent.

Courboture. Espression rague, inexacle, vulgaire, employée pour désigner l'ensemble des symptòmes des maladies de la poitrine. Quand ces maladies sont siguës, on dit que la courbature est aiguë; quand elles sont chroniques, c'est la vieille coarbature. Voyez Pleurésie, Péripneumonie, Catarrhe.

Courbe. Tumeur osseuse développée à la face interne du jarret, à l'endroit qui correspond à la partie inférieure de l'os de la jambe. Elle commence ordinairement son apparition par un engorgement chaud, douloureux, accompagné d'une claudication légère qui cède en partie aux applications émollientes; mais quand cet engorgement a disparu, la tumeur osseuse seule persiste, fait des progrès, occasionne une boiterie d'abord intermittente, qui devient permanente. Dans le commencement, on applique sur le mai des cataplasmes émollients. Plus tard, quand elle est dure, il faut frotter la partie avec le liniment savonneux camphré, ou l'onguent résolutif fondant. Le feu est le meilleur moyen, encore ne réussit-il pas toujours.

Couronné (gehou). Ou appelle ainsi une contusion, avec ou sans déchirure de la peau, qui résulte d'un coup ou d'une chute : il faut de suite laver la partie avec soin, et. remettre les lambeaux de peau à leur place si elle est entamée; dans tous les cas, appliquer une compresse imbibée, d'eau-de-vie, et serrer un peu fortement la jambe; sans-pourtant géner la circulation. S'îl se forme une plaie, il faudra la déterger avec soin, âfin de la cicatriser promptement; si, après cela, il reste du gonflement, on pourra appliquer le vésicatoire ammonicacl ou le vésicatoire ordinaire.

Cours de ventre, diarrhée, dévoiement. Tant que le cours de ventre n'ôte n' la force n' l'appétit, ce n'est qu'une indisposition légère, qui cesse ordinairement d'elle-même. Si le mal devient sérieux, on mettra le cheval à l'eau blanche, on pratiquera une saignée et on donnera des lavements émolients; au bout de quelques jours, on donnera, matin et soir, une prise de la poudre numéro 113, en bol ou en boisson, surtout si la maladie paralt vouloir prendre un caractère de chronicité. Si la diarrhée succède à une indigestion, on pourra administrer du vin tiède et diminuer pendant quelques jours le travail et la nourriture du cheval. Voyez Entérité.

Crampe. Contraction musculaire involontaire qui survient ordinairement tout-à-coup et so fait sentir plus particulièrement dans les membres postérieurs du cheval. Elle arrive surtout lorsque l'animal sort le matin de l'écurle; la raideur est quelquefois si grande, que le cheval a beaucoup de peine à fléchir la jambe. Elle passe ordinairement lorsque le cheval a fait quelques pas. Pour en abréger la durée, on a recours aux frictions sèches à rebrousse-poil, avec la brosse ou un bouchon de paille.

Crapaud ou fic. Tumeur ulcéreuse, sui generie, qui affecte la peau ou le tissu réticulaire de la fourchette, dénature la corne en cet endroit, altère le coussinet plantaire, se propage quelquefois aux parties environnantes, et désorganise insensiblement tout le pied.

Nous ne saurions mieux faire que d'extraire du Traité du pied, de M. Girard, ce que meus allons dire de cette maladie.

Dans le commencement du crapaud , la fourchette est tuméfiée, sa corne est molle et filandreuse. Une humeur noirâtre et d'une odeur fétide s'écoule des commissures du vide de la fourchette et de dessous les paquets fibreux de cette portion du pied. Au fur et à mesure que le crapaud fait des progrès, les talons s'écartent et se dévient; la muraille se dilate, se renverse en dehors et se désunit en plusieurs endroits d'avec la sole; l'excrétion de l'humeur du crapaud augmente, le dessous du pied présente un aspect hideux et exhale une odeur infecte; la paroi se dessèche et se désunit d'avec la tissu feuilleté; cette espèce de cancer pousses de profondes racines et attaque les cartilages latéraux ou le tendon perforant, ou l'os du pied, ou toutes ces parties en même temps.

Le crapaud peut se compliquer de poireaux, d'eaux aux jambes et de javarts; dans quelques circonstances, il est consécutif aux eaux des jambes et devient alors très-rebelle ou incurable, de même que quand il est très-ancien, inhérent à la constitution, et qu'il forme une sorte d'émonctoire qui ne saurait être supprimé sans inconvénient.

Les chevaux élevés dans des pâturages bas et aquatiques, ou qui habitent des écuries humides, sont très-exposés à contracter le crapaud. Le séjour des pieds dans l'urine, dans le fumier, dans les boues àcres, peut occasionner le développement de cette maladie, qui s'établit aussi quelquefois sans cause bien connuc. C'est ce qui a fait distinguer deux variétés de crapaud, l'une accidentelle, l'autre constitutionnelle.

Le crapaud non invétéré, non entretenu par une disposition particulière de l'individu, est susceptible de guérison. Lorsqu'il est ancien, compliqué d'eaux aux jambes ou de javarts, la cure est incertaine et très-rarement ou presque jamais radicale. Lorsque l'on veut tenter la cure de cette maladie, il faut pratiquer l'opération, qui consiste dans la section de la corne détachée et l'amputation des parties filandreuses et fongueuses. On prépare un fer à dessolure, des éclisses et une traverse; on pare le pied à plat, jusqu'à la rosée; on place une ligature dans le paturon : on enlève la portion de corne décollée , en la coupant un peu au-delà de sa désunion, et on met à découvert toutes les parties fongueuses et filandreuses, que l'on ampute successivement avec une feuille de sauge bien tranchante; on rattache le fer, et on couvre toute la surface de la plaie de longs plumasseaux imbibés d'eau-de-vie. On place d'abord deux plumasseaux sur les côtés de la fourchette, puis de petits sur les parties vives, et l'on remplit tous les vides du pied avec d'autres plumasseaux secs, minces, dour, parfaitement unis. bien gradués et rangés de manière à établir la pression la plus uniforme possible ; on fixe l'étonpade au moyen des éclisses et de la traverse. Au second pansement, qui doit se faire le troisième ou quatrième jour, l'on essuie bien doucement, avec un peu d'étoupe, la matière puriforme qui recouvre la plaie; l'on enlève, sans effusion de sang, la pellicule blanche qui peut s'être formée; on couvre les points fongueux avec de petits plumasseaux chargés d'ægyptiac, tandis que l'on n'en place que de secs partout ailleurs; et l'on se dirige, quant au reste, de la même manière que dans l'application du premier appareil. Les pansements suivants doivent se renouveler tous les jours, jusqu'à ce que la corne soit bien formée, et que les parties reprennent une consistance bien décidément louable: à cette époque, ils doivent être moins fréquents et devenir toujours plus rares jusqu'à parfaite guérison. Ils exigent constamment les mêmes soins que ceux prescrits pour les deux premiers, et ils requièrent en outre certaines prérautions subordonnées à l'état du mal. On doit d'abord essuyer la plaie; puis, avec une feuille de sauge, et bien doucement, on enlève les pellicules résultant des eschares, et les petites couches de corne qui, pour ainsi dire, soulevées par la sérosité, sont peu adhérentes et se détachent facilement. Lorsque, malgré l'application de l'ægyptiac, les fongosités persistent, on les recouvre de poudre de sulfate de cuivre ou de Rousseau, ou bien l'on augmente l'énergie de l'ægyptiac par une addition de sublimé corrosif.

Lorsque l'on entreprend la cure du crapaud, il n'est pas indifférent d'avoir recours aux moyens propres à diminuer l'influence de la prédisposition du sujet. La poudre diurétique à l'intérieur, des sétons au poitrail ou aux fesses, quelques purçaifs, peuvent être effeaces.

Crapaudine, teignes, peignes, mal d'ane. Maladie de la couronne qui a beaucoup de rapport avec la gale et les eaux aux jambes. Elle se montre le plus ordinairement au-dessus de la partie antérieure du biseau. Les poils sont hérissés ou réunis en petits tas entre lesquels suinte une humeur fétide. L'animal éprouvant de la démangeaison en cette partie . se gratte ordinairement avec l'autre pied. Quand ce mal est ancien, la peau se sépare de l'ongle, se tuméfie et devient ulcéreuse. Les bains et les cataplasmes émollients conviennent dans le commencement. Quand l'engorgement et la douleur sont diminués, on leur substitue quelques applications astringentes, la liqueur no 74 ou l'onguent no 84. Quand il va désunion du biseau, pincement à la couronne, matière sous la muraille, il faut enlover la portion de corne désunie, exciter les tissus boursoufflés et panser méthodiquement en exercant une compression suffisante.

Crevasses. Gerçures ou fentes qui se forment quelquefois aux paturons chez les chevaux qui ont marché longtemps dans la boue sans que l'on ait eu soin de leur tenir les jambes propres. Un devra, dans ce cas, comme il y a ordinairement de vives douleurs qui font boiter franimal, nettoyer plusieurs fois par jour les paturons attaqués avec des décoctions de mauve ou de graine de lin, couper les poils, et frotter la partie avec l'onguent populeum, auquel on substituera l'onguent siccatif no 84, quand l'inflammation sera tombée.

Les crevasses qui sont la suite des eaux ou de la crapaudine, sont de mauvais caractère et demandent le même traitement que ces maladies. L'onguent nº 10 est très-utile pour dessécher toute sorte de crevasse, vieux ulcères, grappes ou arêtes, ou autres maladies analogues, quand il

n'y a pas une vive inflammation.

Cystite. Inflammation de la vessie. Le cheval trépigne souvent des membres postérieurs; il se campe fréquemment pour uriner; il boit avec avidité; il regarde ses flancs, agite sa queuo. La saignée convient dans cette maladie; il vaut mieux la faire légère et la rétièrer. On donnera des lavements mucilagineux et on administrera des boissons de méme nature: on mettra sur les reins un cataplasme de son bouilli. En cas d'accumulation d'urine dans la vessie, on

cherchera à la vider en exerçant sur elle, avec toute la surface de la main préalablement introduite avec précaution dans le rectum, une douce pression dirigée d'avant en arrière. Vers le déclin de la maladie, on peut administrer quelques breuvages d'infusions amères nitrées. Quand la cystite résulte de la présence d'un calcul, elle réclame l'opération de la taille, qui ne peut être faite que par un vétérinaire habile.

Cul de poule. La chirurgie vétérinaire désigne ainsi les ulcères farcineux dont les bords sont renversés en-dehors. (Voyez Farcin.)

Dartres. Cette maladie, de même que toutes celles qui affectent la forme d'éruptions à la peau, peuvent provenir d'un vice interne, ou être produites par toutes les causes capables

de gêner ou supprimer la libre transpiration.

Les dartres proprement dites se divisent en simples ou bénignes, et en vives qu malignes; celles-ci dégenèrent quelquefois en ulcères. Les premiers symptòmes qui en font supposer l'existence sont un poil hérissé, terne, déteint, toujours rocouvert d'une crasse pulvérulente qui semble se renouveler à mesure que l'étrille la fait tomber; à ces premiers signes se joignent parfois des pustules de diverses natures, des boutons purulents, des croûtes quelquefois séches, quelquefois humectées d'une humeur corrosive, âcre et puante; l'ulcèration de la peau et des démangeaisons si vives, que le cheval s'écorche lui-même en se frottant contre tous les objets qui l'entourent. Ces derniers symptòmes caractérisent toujours les dartres vives.

Il suffit presque toujours de rafratchir le cheval, de le panser avec soin, et de lui donner au besoin une légère purgation, pour dissiper les dartres légères ou volantes : à l'égard des autres, il faut, après avoir préparé le cheval par la saignée, les moyens généraux, et une ou deux purgations, assouplir la peau pendant deux ou trois jours par les lotions émollientes d'eau de mauve ou de graine de lin; puis frictionner une fois par jour les parties malades avec l'onguent mercuriel citrin, le liniment no 81, ou l'eau sulfureuse no 68; faire boire, immédiatement après, de l'eau de son chaude dans laquelle on pourra mélanger 62 grammes de gayac en poudre, et tenir l'animal chaudement. Si l'on emploie les onctions grasses, il faudra avoir soin de laver tous les jours les parties malades avec une eau de savon chaude ou une lessive légère de cendre : si le mal est invétéré, on joindra aux moyens ci-dessus à peu près le même traitement interne que pour les eaux et le farcin. Les dartres ulcérées sont très-

Vétérinaire.

difficiles à guérir; on les traite à l'extérieur comme les ulcères, et à l'intérieur comme les autres dartres.

Dégoût. Le dégoût n'est pas une maladie particulière, mais un symptôme commun à presque toutes. Lorsqu'un cheval refuse les aliments sans donner aucun autre signe de maladie, il suffit de le mettre pendant quelques jours au régime; de lui faire prendre de l'exercice, et lui donner, si le manque d'appétit persiste, quelques prises de gentiane ou d'aunée dans du vin.

Dessolure. Opération qui consiste à enlever la sole de corne, afin de mettre à découvert une plaie de la sole charnue. Les cas les plus ordinaires qui nécessitent cette opération sont : le clou de rue grave, les bleimes suppurées, les fics. On ne doit jamais dessoler pour l'enclouure, à moins qu'à la longue la matière n'ait fini par fuser entre les deux soles, ce qui est rare, parce que l'enclouure n'intéresse ordinairement que la chair cannelée.

Quelle que soit la cause qui rende cette opération nécessaire, voici la manière d'y procéder : après avoir, autant que possible, commencé par humecter la sole en y appliquant de la bouse de vache ou un cataplasme de farine de lin, on abat du pied autant qu'il est nécessaire, et on pare la sole, surtout à la circonférence, afin de l'amincir et de la rendre plus facile à détacher en cet endroit. Cola fait, on présente et on essaie le fer destiné à maintenir l'appareil; il doit être étroit, peu couvert, ayant peu d'ajusture et les éponges droites; on dispose aussi les autres parties de l'appareil, consistant en quatre ou cinq clous courts, quelques plumasseaux et une ligature.

Les choses étant ainsi disposées, on abat le cheval, et on lui fixe convenablement le pied; on passe une corde autour du paturon, afin d'empêcher l'hémorrhagie; et l'opérateur s'armant du boutoir, ou prenant le bistour é îl a la main assez exercée, détache la sole des parois de la muraille, en l'amincissant tout autour et commençant toujours en pince: il introduit ensuite entre les deux soles l'instrument nonmé lève-sole, et le pousse avec précaution pour ne pas déchirer la sole charnue, jusqu'à ce que celle de corne soit détachée dans l'étendue d'environ 14 millimètres. Prenant alors des triquoises mousses, il caisit la portion soulevée, et achève de la détacher tout du long, en renversant sur la fourchette, et après avoir détaché un coût il passe à l'autre. Quand la sole ne tient plus qu'à la fourchette et aux talons, il ne reste qu'à tirer en droite ligne de devant en arrière pour achèver de

l'emporter; il reste alors tout autour de la sole charnue, un léger cercle de corne que l'on enlève avec la feuille de sauge; on lâche la corde du paturon, afin de le laisser saigner, s'il y a lieu; on serre de nouveau la corde du paturon, on, attache le fer, on pose plusieurs plumasseaux les uns sur les autres, dans toute l'étendue de la sole, afin de faire une compression égale et modérée; on pose les éclisses, on recouvre le talon d'un plumasseau, retenu, ainsi que les éclisses, par une bande; enfin, on ôte la corde du paturon, on fait relever le cheval, et on le place sur une bonne litière.

Les plumasseaux peuvent être, selon les circonstances, ou secs ou humectés d'eau-de-vie étendue d'eau. On peut laisser le premier appareil pendant une huitaine de jours, si rien r'exige qu'on le lève plus tôt; il est nécessaire de faire sur toute, la surface de la plaie une compression égale et modérée, parce que, trop légère, ellé laisserait pousser des cerises, trop forte, elle pourrait occasionner la gangréne. C'est surtout vers la pince que cet accident est à craindre. Un repos plus ou moins long est nécessaire pour le rétablissement des che-

waux qui ont été dessolés.

Diarrhée. Voyez Entérite.

Digestions defectueuses. Lorsque le mauvais état des digestions ou la perte de l'appétit ne sont pas l'effet d'une maladie essentielle, elles peuvent être causées par la quantité ou la qualité de la nourriture : il suffra alors d'un meilleur choix d'aliments, d'un peu d'exercice et de diète, pour rétablir l'appétit et le bon état des digestions. Les moyens prescrits à l'article Convalescence sont aussi applicables ici.

Dyssenterie. Voyez Entérite.

Eaux. On appelle eaux aux jambes une maladie érysipélateuse qui attaque fréquemment la partie inférieure des membres des chevaux, principalement de ceux qui, provenant de pâturages gras et humides, ont les jarrets gros et chargés de poils, ou de ceux qui marchent beaucoup dans la boue et sont mal soignés.

Ce mal, qui se jette d'abord sur le paturon et gagne petit à petit le boulet et le canon, s'annonce par un gontlement douloureux qu'accompagne le suintement d'une humeur corrosive et puante. L'enflure, la douleur et l'écoulement augmentent plus ou moins rapidement; la peau se soulève, se gerce; il survient parfois des arêtes, grappes, poireaux, et le sabot finit par se détacher si on laisse vieillir la maladie.

Trois indications principales se présentent dans le traite-

ment des eaux : dissiper l'inflammation quand elle existe, modérer l'écoulement en redonnant du ton aux parties, et dépurer en même temps les humeurs par un traitement in-

terne approprié.

Après avoir préparé le cheval, selon la gravité du mal, par le régime, l'eau blanche et quelques lavements, des bains et des cataplasmes émollients, et la saignée, s'il y a fortes douleurs, on tiendra les jambes très-propres, on rasera le poil si la gravité du mal l'exige, on étuvera plusieurs fois par jour les parties affectées avec l'eau de Goulard, nº 74, l'eau salée nº 73 bis, ou la préparation nº 70, et l'on substituera à ces lotions, quand le mal tirera à sa fin, les lotions de vin aromatique chaud, ou d'eau-de-vie camphrée chargée de savon. On peut aussi se servir avec succès des compositions nos 71 et 114. Il est convenable d'appliquer des sétons au poitrail si le mal attaque les jambes de devant, ou aux fesses, si ce sont celles de derrière. On emploiera à l'intérieur les amers ou les sudorifiques, combinés avec les antimoniaux, tels que la poudre de gentiane avec le kermès, celle de gayac avec l'antimoina. diaphorétique, etc.; on terminera la cure par une ou deux. purgations : et afin de redonner aux parties affectées la tonicité nécessaire pour prévenir ou éloigner les rechutes, il sera bon de faire appliquer le feu.

Ebulition. On appelle ainsi, une éruption de petits boutons plus ou moins douloureux qui se manifestent sur plusteurs parties du corps, mais particulièrement aux côtés de la poitrine, aux épaulos et vers l'encolure. Les jeunes ehevaux, et quelquefois les vieux qui mangent beaucoup de fourrages nouveaux au printemps, y sont plus exposés queles autres.

Un régime rafratchissant et adoucissant, quelques soins, une légère saignée selon les circonstances, ou une purgation, suffisent pour combattre cette légère indisposition.

Ecart. Voyez Epaule (Effort d').

Echauffement des poulains. Les jeunes étalons qu'on laisse en liberté avec les femelles sont sujets à avoir la verge et les testicules enflés, mal qui s'accroît généralement par la malpropreté. Il faut approcher le jeune animal d'une jument, afin de lui faire sortir la verge du fourreau, et la bien déterger en la lavant avec une décoction émolliente chaude, additionnée d'un peu d'extrait de saturne. Si ces lotions ne suffisent pas pour dissiper l'enflure en quelques jours, on étuvera soir et matin les parties malades avec la décoction ne 67, et on les frottera ensuite avec le liniment nº 50. La maladie en question est quelquefois accompagnée, chez les poulains poussés de nourriture et tenus à un régime trop échauffant, d'une émission de semence qui les ruinerait bientôt si l'on ne se hâtait d'y porter remède; il faut retirer à l'animai toute nourriture échauffante, lui donner de l'eau blanche nitrée pour boisson pendant quelques jours, et le mener souvent à l'eau si le temps le permet.

Effort. Voyez Entorse.

Encastelure. Resserrement du sabot à la partie supérieure des deux quartiers jusqu'aux talons; les quartiers sont hauts, le sabot est étroit et très-dur; la fourchette petité, resserrée et très-éloignée du sol. Ce défaut ne se remarque guère qu'aux pieds de devant et principalement sur les chevaux fins. L'encastelure dépend ordinairement de la conformation du sabot. Plusieurs auteurs pensent qu'elle n'est jamais accidentelle. Elle est incurable. Une ferrure convenable et tous les moyens propres à assouplir l'ongle peuvent néamonis permettre au cheval de rendre quelques services. On parera le pied à piat, yant soin de ne point laisser les talons trop hauts; on appliquera un fer court, à lunette ou à éponges tronquées; on graissera souvent la corne avec de l'onguent de pied; on emplira souvent la sole de terre glaise humide.

Enchevêtrure. Plaie que le cheval se fait quelquefois aux paturons quand il s'enchevêtre dans sa longe (voyez Plaie). Celle-ci doit être cicatrisée promptement.

Enclosure. Accident qui arrive quelquefois pendant le ferrage, quand le clou étant mal chassé fait fausse route et pénètre dans la chair cannelée. Lorsque l'on s'aperçoit de cat accident à temps, il n'a pas de suite fâcheuse: il suilit d'en-lever la cause pour faire cesser le mai; mais s'il y a déjà du pus de formé, il faut déferrer, faire brèche à la muraille pour pénètrer jusqu'au fond de la blessure, et panser ensuite avec des plumasseaux chargés d'eau-de-vie étendue d'eau et maintenus par une bande. Si la matière avait fusé jusqu'au haut du sabot vers la couronne, il faudrait se hâter de lui donner issue par cette voie, au lieu d'employer les caustiques pour l'empéderer de se faire jour. On sera obligé d'enlever une partie de la sole, ou dessoler si la matière a fusé sous la face plantaire. (Voyez Dessolure!)

Engorgement des jambes. Les chevaux nourris dans les lieux humides ou qui restent trop à l'écurie, sont sujets à cet accident, qui n'est souvent que l'avant-coureur des eaux, queues de rat et autres maladies de ce genre. On prévient l'engorgement et toutes les autres maladies des jambes, par la grande propreté, l'exercice et les frictions répétées, soit à la main ou à la brosse. Toutes les lotions astringentes et résolutives prescrites dans quelques-uns des articles précédents, employées en frictions, sont très-bonnes pour donner du ton à cette partie et en prévenir l'engorgement.

Entérite. Inflammation des intestins. Quand elle se montre brusquement, elle est sur-aiguë; elle constitue les coliques sanguines, les tranchées rouges. Le malade éprouve des douleurs de ventre des plus violentes; il s'agite continuellement et se tourmente sans cesse; il frappe du pied, gratte le sol, regarde son ventre, se couche et se relève précipitamment, se livre à toutes sortes de mouvements désordonnés. La respiration est fréquente et courte ; les naseaux sont dilatés et les yeux hagards. Le corps se couvre de sueur : le pouls est plein et élevé; il n'y a pas d'évacuations stercorales; l'urine est souvent rougeatre et ne sort qu'avec peine; les douleurs sont ordinairement plus violentes que dans toutes les autres coliques : elles vont en augmentant sans laisser de repos au malade. Il faut chercher à reconnaître s'il n'y a pas de hernie vers l'anneau inguinal, si le cheval est entier; car dans ce cas, il faudrait avoir recours à un vétérinaire pour procéder à la réduction de la portion d'intestin hernié. L'entérite sur-aigue est souvent mortelle. La première chose à faire, c'est de chercher à faire avorter la congestion intestinale par la saignée, qu'il est presque toujours nécessaire de répéter plusieurs fois. Les breuvages de décoctions mucilagineuses à peine tièdes, les lavements émollients, la diète la plus sévère, le bouchonnement et la promenade, sont les moyens auxiliaires des évacuations sanguines.

L'inflammation des intestins ne se montre pas toujours avec un appareil de symptòmes aussi alarmants : le principal consiste quelquefois dans l'évacuation, par l'anus, de matières alvines copienses, liquides, délayées; c'est ce qu'on appelle diarrhée, foire, cours de ventre. La maladie est aigué ou chronique. Dans le premier cas, l'expulsion des excréments est précédée et accompagnée de borborygmes et de douleurs d'entrailles plus ou moins intenses. Les matières évacuées sont ordinairement muqueuses et plus ou moins fétides. L'animal a grande envie de boire; il refuse ordinairement les aliments solides. La maladie chronique fait dépérir insensiblement les animaux, qui, pendant son existence, sont moins robustes, plus mous; les évacuations alvines sont expulsées sans douleurs apparentes, et principalement pendant le tra-

vail. Lorsque l'inflammation est aiguë, la saignée convient ordinairement. On retranche au malade une partie de sa nourriture solide : on lui offre des boissons émollientes ou on lui administre des breuvages de même nature, dans lesquels on aioute l'opium ou des décoctions de têtes de pavot; on donne quelques lavements peu copieux et préparés avec la graine de lin. A mesure que la diarrhée diminue, on remet le cheval à son régime accoutumé et par degré. Quand l'affection est chronique, la saignée n'est pas utile. Il convient d'activer les fonctions de la peau par le bouchonnement et les couvertures, de ne donner que des aliments de facile digestion et en petite quantité à la fois, de diminuer le travail et de faire choix de l'eau dont le cheval s'abreuve. Il est souvent avantageux, vers la fin de la diarrhée, d'ajouter à l'avoine un peu d'orge grillée ou des fèverolles, et de donner de temps en temps quelques breuvages de vin tiède.

Quand l'entérite est accompagnée d'épreintes, de vives douleurs de ventre, de violents efforts pour satisfaire au besoin fréquent de rendre des excréments ou seulement des mattères muqueuses sanguinolentes, ressemblant quelquefois à du sang pur, on dit que l'animal a la dyssenterie. Le traitement de cette variété d'entérite est analogue à celui de l'entérite diarrhéique aigue. Seulement, il est quelquefois nécessaire d'insister davantage sur l'emploi des moyens antiphlogis-

tiques.

L'entérite accompagnée d'expulsion par l'anus de matières muqueuses semblables à de la graisse, est connue sous le nom de gras-fondure. Nous avons consacré un article à cette maladie. Voyez Gras-fondure.

Entorse, Mémarchure. Effort violent par suite duquel les tendons et ligaments d'une articulation quelconque se truvent froissés et meurtris. Ce mot s'applique spécialement à la distension de ceux du boulet. Les causes les plus ordinaires de cet accident sont : les faux-pas, les chutes, des efforts que le cheval aura faits pour retirer sou pied engagé dans un bourbier, entre deux pavés, etc. Le mal s'annonce par un gonflement douloureux qui fait boiter le cheval, et qui augmente rapidemeut si l'on n'y porte pas un prompt remède.

Si l'on s'aperçoit de l'effort à l'instant même, et avant que l'inflammation n'ait eu le temps de se développer, il faut tàcher de faire entrer le cheval dans l'eau jusqu'a-desus de la partie offensée, s'il u'est pas en sueur, et l'y laisser une heure ou plus si on le peut. On le saignera ensuite, s'il y a lieu, soit à l'ars, soit au plat de la cuisse, selon le siège du mal, et on frottera la partie souffrante avec le baume vulné-

raire ou toute autre préparation analogue.

Si le mal est déjà ancien et l'enflure déclarée, il faut débuter de suite par la saignée, la diète, les lavements ; appliquer des fomentations émollientes ou des cataplasmes de même nature arrosés d'extrait de saturne, et passer aux frictions ci-dessus aussitôt que les symptòmes inflammatoires seront dissipés. Les bains froids seront très-utiles pour complèter la cure. Le repos sera nécessaire jusqu'à parfaite guérison.

Eparvin. Tumeur calleuse, analogue à la courbe, qui se forme à la partie inférieure interne du jarret (voyez Courbe), On nomme improprement éparvin mou, une tumeur molle, élastique, qui se forme en dedans du jarret à la suite d'un effort de cette partie; on le traite, en général, comme les efforts et entorses quand il est récent.

Enfin, on nomme improprement éparvin sec, une disposition qui fait que le cheval harpe, c'est-à-dire fléchit le jarret en marchant, beaucoup plus que dans l'état naturel.

Epaules (cheval pris des). Lorsqu'après un exercice forcé, surtout dans les grandes chaleurs, on rentre à l'écurie un cheval baigné de sueur sans avoir soin de le sécher, la transpiration, coulant de l'épaule le long des membres, s'y refroidit, et ces membres se raidissent hientôt au point de rendre la locomotion extrêmement difficultueuse. On dit alors que le cheval est pris dans les énaules. Tous les moyens propres à ranimer la circulation et à redonner du ton aux solides devront être employés : on promènera le cheval d'abord à trèspetits pas, en avant soin d'accélérer un peu la marche à mesure que les membres se dégourdiront; et, en rentrant à l'écurie, on les lui frottera longtemps et en tous sens, avec une brosse ou un bouchon de paille. On lui bassinera fréquemment les membres avec des décoctions aromatiques chaudes. en ayant également soin de frotter en tous sens, longtemps. et de ne pas laisser refroidir le liquide sur la partie. Les stimulants actifs, tels que le liniment résolutif ou la pommade ammoniacale, scront employés avec succès en cas d'insuffisance des autres moyens.

Du reste, le plus sûr moyen de prévenir cet accident toujours très-sérieux, est de bouchonner le cheval avec soin toutes les fois qu'on le rentrera couvert de sueur ou mouillé,

Cet état des membres n'est pas le seul qui fasse donner à l'animal le nom de cheval pris des épaules. Dans le plus grand nombre des cas, les pieds sont douloureux, atterrés,

resserrés. Le cheval ne fait son appui que sur la pince; les museles des membres antérieurs se fatiguent, s'atrophient, les articulations perdent de leur jeu, le mal envahit tout le membre. Une terrure appropriée, sans guérir le malade, le met à même de rendre encore quelques services; c'est celle qui convient aux pieds encastelés.

Epaule (écart à l'). On nomme ainsi une boiterie résultant d'un tiraillement violent occasionné dans les parties qui fixent le membre antérieur au thorax, par suite d'un fauxpas, d'une glissade, ou de toute autre cause tendant à écarter cette partie du poitrail. On reconnaît que le cheval s'est donné un écart, au gonflement douloureux, accompagné de chaleur, qui se manifeste dans la partie lésée; à la difficulté qu'il éprouve à la mouvoir, et à ce qu'il marche en fauchant. Si l'on s'aperçuit de l'accident à l'instant même et avant l'invasion des symptômes inflammatoires, il faut appliquer de suite des étoupes trempées dans de l'eau de Goulard trèsfroide ou dans telle autre solution résolutive et saline, et les humecter de nouveau à mesure qu'elles s'échaufferont. Si l'inflammation est déclarée, il faut pratiquer de suite une saignée à l'ars, et appliquer des cataplasmes émollients jusqu'à la cessation des symptômes inflammatoires; alors seulement on aura recours aux résolutifs ci-dessus.

Un repos plus ou moins long est toujours nécessaire à la suite d'un accident de ce genre, et il convient de mettre le

cheval au pré si les circonstances le permettent.

Lorsque la maladie résiste aux moyens ci-dessus indiqués, on peut avoir recours au cautère appliqué à la pointe de l'épaule, au séton, aux charges résolutives, et enfin à l'application du feu.

Eruption, maladies éruptives. On désigne sous ce nom générique, toute affection du système cutané qui se manifeste à l'extérienr sous la forme de boutons, pustules, taches écailleuses, etc.; tels sont les dartres, la gale, l'érysipèle, les eaux et autres maladies analogues. Chacune de ces affections est décrite particulièrement dans le cours de ce vocabulaire; mals comme elles reconnaissent toutes les mêmes causes, exigent à peu près le même régime et un traitement basé sur les mêmes principes, il convient de jeter un coup-d'œil rapide sur ces maladies en général, afin d'éviter des redites inutiles dans les articles particuliers.

On ne doit comprendre sous le nom de maladies éruptives que celles qui affectent la superficie de la peau sans intéresser les parties sous-jacentes. Elles reconcaissent pour causes tout ce qui peut intervertir le cours des évacuations naturrelles, notaument la transpiration, ou altérer la nature des, fluides : de ce nombre sont la malpropreté et le défaut de pansage, le séjour d'écuries malsaines, toute transition, subité du chaud au froid, notamment une boisson très-froide, pendant la sneur; le défaut d'exercice, une nourriture trop, abondante, ou l'usage habituel d'aliments échauffants ou de mauvaise qualité; la dégénérescence ou la guérison trop brus-

que d'une maladie primitive. Tous les efforts doivent tendre à prévenir les maladies en question, en écartant toutes les causes qui pourraient les faire naître, ce que l'on obtiendra facilement par l'exacte observance des soins hygiéniques; et quand l'on n'aura pu écarter ces causes, du moins les faire cesser le plus tôt possible, en rappelant l'évacuation supprimée ou corrigeant l'altération des fluides. Un pansage méthodique et soigné, une grande propreté: une écurie saine, spacieuse, bien aérée, quoique chaude; un exercice journalier, sans exposer le cheval au froid ni à la grande chaleur; des frictions assez fréquentes sur les diverses parties du corps; de bons aliments. dont le foin formera la moindre partie; quelques boissons farineuses chaudes, rempliront la première indication. On remédiera à l'altération des fluides, par l'emploi à l'intérieur des poudres amères et aromatiques, des diaphorétiques, des sudorifiques, des préparations antimoniales, des purgatifs mercuriels administrés à petite dose et souvent répétés : à l'extérieur, dans certains cas, les topiques susceptibles de modifier l'irritation cutanée; dans d'autres, ceux propres à redonner du ton à la peau, à déterger et dessécher les excoriations dont elle peut être affectée; telles sont les préparations mercurielles, sulfureuses, saturnées, astringentes et styptiques. Quand l'on emploie des corps gras en friction, il est bon de laver de temps à autre les parties affectées avec une lessive de cendre ou une eau de savon chaude. Lorsque l'éruption est accompagnée de symptômes inflammatoires intenses, il faut débuter par la saignée, le régime adoucissant, les topiques émollients, et n'appliquer le traitement excitant ci-dessus qu'après y avoir dûment préparé l'animal. Ce n'est qu'à l'aide d'un traitement sagement combiné, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que l'on peut se flatter de guérir radicalement la plupart des maladies éruptives : en se bornant à l'emploi de quelques topiques énergiques, on parvient souvent, à la vérité, à faire disparaître le mal, mais pour reparaître plus tôt ou plus tard avec une nouvelle énergie : beaucoup de maladies incurables ont du naissance à une éruption répercutée et mal traitée.

Erusipèle. Inflammation superficielle de la peau, par suite de l'une des causes mentionnées dans l'article ci-dessus. L'érysipèle occupe une surface plus ou moins étendue, et change quelquefois de place; il peut être simple, phlegmoneux, œdémateux ou gangréneux. L'érysipèle simple se reconnaît à la rougeur jaunatre de la peau, sans gonflement bien apparent. avec une démangeaison vive accompagnée de chaleur, et une multitude de petites vésicules remplies d'une sérosité corrosive : il cède ordinairement à l'emploi de la saignée et d'un régime délayant. Quoiqu'il ne convienne pas de pousser trop fortement à la peau, il faut pourtant garantir le cheval du froid, dans la crainte de voir rentrer l'érysipèle, terminaison toujours très-facheuse : il est bon de bassiner la peau avec des décoctions émollientes tièdes, afin de diminuer des démangeaisons; mais il ne faut employer ni répercussifs ni corps gras. La purgation est presque toujours nécessaire sur la fin de la maladie.

Pour les autres genres d'érysipèle, voyez les mets Gan-

grène, Œdeme, Phlegmon.

Esquinancie, angine. Inflammation aiguë de la membrane muqueuse de la gorge, qui suffoque promptement le cheval si l'on ne s'oppose à temps à ses progrès. Les moyens généraux propres à combattre l'inflammation, est la saignée principalement; les cataplasmes émollients de farine de lin, l'eau d'orge miellée et acidulée, en boisson et en injections dans la gorge, les fumigations émollientes, la diète, etc., doivent être employés sans retard. L'angine gangréneuse est trèsmeurtrière, et demande le même traitement que toutes les maladies analogues, mais surtout les boissons acidulées. Voyez Gangrène.

Etonnement. Ebranlement produit dans le sabot par un choc quelconque. Cet accident se reconnaît à la difficulté que le cheval éprouve à s'appuyer sur le pied affecté; à la chaleur de cette partie; à la sensibilité que témoigne l'animal, quand frappant légèrement tout autour de la muraille, on arrive à l'endroit malade. Il faut saigner en pince dès le début du mal, et baigner le pied dans une forte solution d'extrait de saturne ou sulfate de fer (vitriol vert); mais si l'inflammation locale a cu le temps de se développer, il faut employer de préférence les bains et cataplasmes émollients.

Etranguillon. Vieux mot, synonyme d'esquinancie.

Faiblesse. Beaucoup de chevaux restent faibles et valétudinaires, soit pour avoir été mal soignés pendant une longue maladie, exténués de fatigue, soit par toute autre cause. Une nourriture peu abondante, mais substantielle; un exercice modéré et un pansage régulier, sont les meilleurs fortifiants. On peut y joindre les bains quand la saison le permet, les frictions fortifiantes sur les membres, quelques prises de thériaque ou de poudre cordiale simple ou composée, dans du vin; les mêmes moyens, et surtout les frictions, seront utiles pour les jeunes chevaux dont les jambes n'ont pas encore toute leur force.

Farcin. Maladie du système lymphatique, analogue aux scrophules de l'espèce liumaine, et qui se montre chez le cheval sous diverses formes : tantôt ce sont des boutons arrondis, rétrécis à leur base, plus ou moins volumineux, d'un tissu dur et serré, blancs dans leur intérieur, indolents pour l'ordinaire, occupant indistinctement plusieurs parties du corps, et se terminant soit par résolution, soit par suppuration ; tantôt des boutons moins gros, rangés les uns à côté des autres sur une même ligne, et formant une sorte de cordon ou de chapelet qui suit le trajet des veines lymphatiques. laissant suinter parfois une humeur séreuse, acre, corrosive, qui finit par amener l'ulcération, at venant très-difficilement à suppuration : tantôt des boutons isolés, rougeâtres, nombreux, parsemés çà et là sur diverses parties du corps. logés dans le tissu même de la peau, et dégénérant promptement en ulcères de très-mauvais caractère, et dont la guérison est presque impossible. D'autres fois, enfin, la maladie affecte diverses autres formes : la peau se couvre de gerçures d'où découle une humeur visqueuse, extrêmement âcre, qui dessèche à la surface; de plaies carcinomateuses, de dartres vives, d'ulcères rongeants, et la maladie faisant de rapides progrès, l'animal ne tarde pas à succomber.

On péut assigner pour causes au farcin toutes celles mentionnées à l'article des maladies éruptives. Ce mal n'est dangereux que quand il affecte dès le principe de mauvais caractères, ou qu'on l'a laissé dégénérer par négligence : dans cet état il est d'une guérison très-difficile, et demande l'application prompte d'un traitement actif et méthodique, basé principalement sur l'emploi des préparations suffureuses, antimoniales, mercurielles, des amers, des diaphorétiques, des topiques résolutifs, fondants, astringents; d'un régime tonique; en un mot, de tous les moyens propres à corriger la nature de la lymphe, activer la circulation, et redonner du ton aux systèmes lymphatique et cutuné. Mais l'emploi de ces moyens doit être précédé de la saignée, du régime délayant, et des amplications émollientes, s'il existe des symptômes inflammatoires et que le sujet soit fort et vigoureux.

Il v a peu de chose à faire dans la première espèce de farcin : il suffit ordinairement d'ouvrir les boutons avec l'instrument tranchant, et d'y appliquer ensuite le feu. Dans les autres cas, il faut, si on est appelé à temps, tenter la résolution au moyen des applications résolutives fondantes. Si l'on ne peut parvenir à obtenir la résolution, il faudra, sans perdre trop de temps en efforts infructueux, appliquer sur les tumeurs le liniment nº 77, afin d'amener les tumeurs à suppuration : parvenues à cet état, on se hâtera de les ouvrir : on les traitera ensuite selon la nature de la plaie (voyez Plaies, Ulcères). En même temps on fera usage des bols nº 97, que l'on remplacera, de quatre en quatre jours ou plus rarement, selon les circonstances, par une purgation composée principalement de mercure doux, d'aloès et de savon. On aura soin de faire avaler par-dessus chaque bol de l'eau blanche dans laquelle on pourra mélanger de la poudre de genièvre, ou bien le breuvage nº 13. Ce traitement, aidé d'un régime convenable, sera continué jusqu'à parfaite guérison; mais s'il occasionnait trop d'irritation, on le suspendrait momentanément pour recourir, selon les circonstances, aux moyens propres à faire cesser les symptomes inflammatoires. Encore une fois, le farcin négligé peut devenir incurable ou donner naissance à la morve ou à toute autre maladie analogue, et ne souffre point de retard dans l'emploi des movens destinés à le combattre.

Fatique. Les chevaux exténués de fatique sont exposés à devenir fourbus, morveux, ou à contracter une foule de maladies graves si on ne leur donne de suite tous les soins que leur état exige. Voyez, à cet égard, la manière de conduire les chevaux en route et au retour d'un voyage.

## Fic. Voyez Crapaud.

Fièvre. Accélération du pouls, élévation de la chaleur générale, accompagnée de malaise. En général, la fièvre est moins une maladie qu'un symptôme qui les accompagne presque toutes : elle est le résultat des élforts que la nature fait pour se débarrasser des causes qui génent et cutravent sa marche. On reconnaît qu'un chevd a la fièvre, lorsqu'en posant la main sur la région du cœur ou le trajet de quel que gros vaisseau, on le sent bien distinctement battre plus fort et plus vite qu'à l'ordisaire; la chaleur et l'ardité de la peau sont un signe auquel il est difficile de se méprendre. On remarque, en outre, une chaleur plus ou moins forte; le

cheval est triste, inquiet, abattu; son haleine est brûlante et ses yeux cnflammés; il perd le sommeil et l'appétit.

La fièvre doit se traiter par les moyens généraux propres à calmer l'effervescence du sang (voyez Inflammation); et les personnes qui croient devoir administrer force stimulants et force purgatifs avant que les symptòmes inflammatoires ne soient entièrement dissipés, font précisément tout le contraire de ce que la nature réclame.

Fièvre charbonneuse. Voyez Charbon.

Fistule. Sorte d'ulcère plus ou moins profond, quelquefois sinneux, dont l'ouverture est souvent plus étroite que la cavité, et ordinairement tapissé dans son intérieur d'une sorte de pellicule membraneuse qui s'oppose à la réunion des chairs. Le traitement varie suivant la cause qui entrettient la fistule. (Voyez Platies). Quand il y a formation de fausse membrane dans le trajet fistuleux, il faut tenter l'injection de substances irritantes, propres à produire une inflammation capable de détruire la membrane en question en ramener l'ulcère à l'état de plaie simple, sinon cautériser avec les caustiques ou le feu.

Fluxion. On se sert généralement de ce mot pour désigner l'irruption subite du sang sur une partie quelconque, koit interne, soit externe, où il occasionne, par sa stagnation, des accidents plus ou moins graves. Les fluxions extérieures s'annoncent par un gonflement plus ou moins apparent et accompagné de tous les signes d'une inflammation locale. Celles qui se jettont sur quelques-uns des organes internes ne sont pas anssi aisées à reconnaître.

Les chevaux sont sujets à des fluxions sur les yeux, qui tantot sont aggidentelles et passagères, et tantot reviennent à des époques à peu près périodiques. Voyez Maux d'yeux, Lunatique; voyez aussi pour le traitement des fluxions en

général, Inflammation.

Forme, Tumeur osseuse développée à la couronne, sur le devant ou sur les côtés. Elle est toujours accidentelle; elle dépend quelquefois de l'ossification du cartilage latéral de l'os du pied. On emploie ordinairement le feu pour en arrèter les progrès.

Fortraiture. Sous ce nom insignifiant, on désigne vulgaireiment toitle maladie daus laquelle la lassitude générale, la raideur des lombes et des membres, l'abattement, la tendance à l'inaction, la rétraction et la tension des parois abdominales, l'irritation des voies respiratoires, sont marqués. Le repos, la diète, l'eau blanche nitrée, les boissons émollientes, les lavements de même nature, la saignée quand il y a réaction fébrile, sont les moyens auxquels on doit avoir, recours dans le plus grand nombre des cas. Le traitement doit être modifié suivant la maladie principale d'où émanent, les symptômes à la réunion desquels on donne le nom de fortraiture. Voyez Fiévre, Fourbure, Courbature, Courbature

Fourbure. Congestion sanguine dans le tissu réticulaire du pied ou inflammation de ce tissu. Cette affection parcourt ses périodes tantôt avec rapidité, tantôt avec lenteur; de là sa distinction en aiguë et chronique. La fourbure aiguë est toujours accompagnée de fièvre, de dégoût, et entraine par fois la chute du subot; parfois aussi elle engendre une substance fibreuse, lardacée, qui s'établit sous la muraille, ou une humeur sèreuse qui s'insinue à travers les feuillets de la corne, La fourbure chronique donne lieu à la fourmillère, au croissant, aux cercles, ctc.

L'animal fourbu a les jambes raides, marche difficilement, reste volontiers en place, jette les pieds en marchant, de manière à faire son appui sur les talons; il porte presque tout le poids de son corps sur les jambies qui ne sont pas malades; les sabots sont très-chauds, les muscles du brax

et de la jambe tremblent quelquefois.

Les marches forcées sur un terrain dur ou raboteux, le trop long séjour à l'écurie, l'appui trop prolongé du poids du corps sur un soul pied, l'autre étant malade; la mauvaise ferrure, les plantes vertes; l'avoine et l'orge mangées en trop grande quantité, les arrêts de transpiration, les boissons froides pendant la chaleur, etc., sont autant de causes qui peuvent déterminer cette maladie. Les sabots petits, étroits, minces de corne, y sont plus exposés que les pieds larres et gros.

Oter le fer pour ne le rattacher qu'à quatre clous, faire une bonne litière, donner de l'eau blanche nitrée pour boisson et la paille hachée pour nourriture principale, sont les

premiers moyens à mettre en usage.

Les saignées à la jugulaire, plus ou moins répétées selon la gravité du mal; les bains en cau courante; les cataplasmes astringents de suie de cheminée délayée dans le vinaigre, ou d'argile pétrie avec une forte solution do sulfate de fer; les scarifications à la couronne; les frictions dérivatives d'essence de lavande aux genoux et aux jarrets (1); doivent

<sup>(1)</sup> Si ces frictions ne sont pas assez énergiques, on aura recours au liniment ammoniacal.

compléter le traitement de la fourbure récente. Lorsqu'elle est ancienne, les cataplasmes émollients, les rainures de la paroi ou muraille, ou son amincissement à l'aide d'une rape, penvent être employés, mais ne réussissent pas toujours s'il va de très-grands ravages.

Fourchette échauffée, pourrie. On appelle fourchette chauffée celle d'où suinte une humeur noiratre, fétide; et fourchette pourrie, la même affection parvenue au point de désorganiser cette partie du pied, et d'amener l'exfoliation de la corne. Cette maladie attaque spécialement les chewaux qui ont constamment les pieds dans l'urine et la malpropreté, surtout s'ils ont la fourchette naturellement serrée. Lorsque l'affection est légère et que le cheval ne boite pas encore, il suffit de tenir dans la fente de la fourchette des étoupes saupoudrées d'alun calciné, d'un mélange de vitriol bleu et de sublimé corrosif, ou imbibées de la mixture nº 78: mais si la fourchette est déjà pourrie, il faut enlever avec le Distouri toutes les parties gâtées, mettre la plaie à vif, et la panser ensuite comme toute autre. Le meilleur préservatif de ce mal est une grande propreté, et de faire faire de l'exercice aux chevaux. La fourchette pourrie dégénère quelquefois en crapaud.

Fourmillière. Sorte de décollement par suite duquel il sorme un intervalle entre la chair du pied et la muraille, soit que le sabot ait été heurté fortement, ou desséché par Eapplication d'un fer trop chaud; cette affection est trèssouvent la suite de la fourbure. L'écartement entre la muraille et la pince de l'os du pied est rempli par un tissu mature cornée, formant de nombreuses aréoles; l'os du pied lai-mème fait quelquefois stillie inférieurement, ce qui céautiue l'éroissant. Une hone ferrure laite de manière à ce que le taion appuie, peut hâter la guérison. Quand le mal s'est pas sérieux, on peut essayer d'obtenir la régénération d'une corne de bonne nature, en enlevant la portion de muraille séparée de la face antérieure de Vos du pied.

Gale. Maladie éruptivo, contagieuse, accompagnée de prunit, de démangeaisons qui portent le cheval à se frotter contre les corps qui l'environnent. Les petites pustules arrondies, ordinairement très-nombreuses et très-rapprochées, s'agglomèrent entre elles de manière à figurer des espèces de plaques plus ou moins larges, s'ouvrent ou se déchirent, laissent échapper un liquide séreux et forment une espèces d'ulcère qui suppure peu, fait place à des croûtes séches plus ou moins étendues, qui dégénèrent en écailles ou en poussière. La gale de l'encolure constitue le Rouvieux.

Les causes les plus ordinaires de la gale sont la maloropreté et toutes celles mentionnées à l'article des maladies éruptives; aussi les chevaux de trait, qui sont généralement mal soignés et mangent beaucoup de foin, y sont-ils trèssujets. L'action souvent répétée de la brosse, les lotions fréquentes, soit avec la solution sulfureuse, l'eau salée ou la décoction de tabac, les frictions mercurielles, une ou deux purgations légères, suffisent presque toujours pour dissiper la gale simple. Lorsqu'elle est plus compliquée, il faut assouplir la peau par des lotions émollientes si elle est rude et écailleuse, sinon employer l'eau de savon ou la lessive de cendres; ensuite on frottera fortement avec l'onguent citrin ou avec l'onguent anti-psorique nos 82 ou 83. On emploiera à l'intérieur quelques dépuratifs selon les circonstances, et on terminera la cure par les purgatifs. Voyez Dartres, maladies éruptives.

Ganglion. Tumeur durc, plus ou moins volumineuse, qui se forme le plus ordinairement sur la région tendineuse du canon, à la suite d'un coup ou d'un effort, et qui fait boiter l'animal. On peut essayer de résoudre le ganglion récent au moyen du liniment savonneux camphré, après avoir ramolli la tumeur pendant quelques jours par les cataplasmes émòllients; mais lorsqu'il est déjà ancien, il ne reste plus d'espoir que dans les résolutifs les plus énergiques, tels que le liniment ne 77, la pommade ammoniacale, les vésicatoires, le feu.

Gangrène. Cessation partielle de la vie dans une partie qui aura été frappée d'inflammation , ou meurtrie de manière à désorganiser les tissus et détruire le ressort des solides. Lorsque la gangrène se déclare au dehors, la peau prend une teinte rouge, livide, qui passe au violet et au noir à mesure que le mal fait des progrès; il s'y forme quelquefois des phlyctènes on vésicules remplies d'une sérosité corrosive roussatre. Les plaies se recouvrent de chairs baveuses. de taches noires qui finissent bientôt par se réunir en s'élargissant; il en découle un pus liquide, noirâtre, infect. Les chairs putréfiées se détachent par lambeaux ; la sensibilité locale s'éteint à mesure que les autres symptômes se développent, et elle cesse tout-à-fait quand la mortification est arrivée à la dernière période. On reconnaît la gangrène des intestins à la couleur noire et à l'odeur infecte et cadavéreuse des excréments.

Lorsque la gangrène se déclare, il n'y a pas un instant à nerdre pour tenter d'en arrêter les progrès. Si elle n'est encore qu'incomplète, il faut étuver fréquemment les parties gangrénées avec le chlorure de chaux ou de soude étendu d'eau, qui neutralisera à l'instant même la mauvaise odeur et arrêtera la gangrène, et recouvrir l'appareil avec des compresses ou des étoupes imbibées de l'une ou de l'autre des liqueurs susdites. Si la sensibilité est tout-à-fait éteinte, il faut extirper toutes les chairs gâtées, pratiquer même des scarifications jusqu'au vif; mais comme ce moyen nécessiterait quelquefois de trop grands délabrements, on préfèrera dans ces circonstances le feu employé en assez grande quantité pour produire une inflammation de bonne nature qui sépare les parties vives de celles qui sont mortes. Lorsque l'eschare sera tombée, on pansera avec le suppuratif jusqu'à ce que la plaie soit parfaitement nette. Si les parties environnantes s'enflamment pendant le traitement, ce qui est à présumer, on les recouvrira de compresses imbibées dans la décoction nº 73. Il sera bon d'appliquer en même temps le traitement interne de la fièvre charbonneuse.

Glandes (engorgément des). Il arrive fréquemment que les ganglions lymphatiques, surtout ceux de la ganache, s'engorgent et acquièrent un volume et une dureté surnaturels. Cette disposition est moins une maladie proprement dite, qu'un symptôme commun à beaucoup de maladies, telles que le farcio, la gourme, la morve, et est quelquefois même une crise salutaire; elle se manifeste souvent aussi sans autre cause apparente chez les jeunes chevaux qui n'ont pas jeté leur gourme. Dans ce dernier cas, et dans tous ceux où l'engorgement des ganglions ne coïncide avec aucun autre symptôme de maladie essentielle, il faudra mettre l'animal au régime et à l'eau blanche, lui faire faire de l'exercice, le panser régulièrement, frictionner une fois par jour les parties affectées avec l'onguent mercuriel, lui administrer même, au besoin, quelques prises de la poudre diurétique fondante et quelques purgatifs.

Glossanthrax. Voyez Charbon.

Gourne. Maladie inflammatoire de la muqueuse des naseaux et de l'arrière-bouche, avec engorgement des glandes de la ganache, qui attaquent un peu plus tôt ou un peu plus tard presque tous les jeunes chevaux, surtout quand on les fait passor trop brusquement du régime relâchant des pâturages à l'usage plus substantiel des fourrages secs; car elle est bieu moins commune dans les climats où les chevaux sont nourris au sec dès leur bas-âge, ou accoutamés, au contraire, à ne manger jamais que de l'herbe. L'âge du cheval, la toux, la tristesse du malade, la nature du jetage, peuvent faire distinguer cette maladie de la morve, avec laquelle elle a plusieurs points de ressemblance.

La gourme se déclare ordinairement entre la deuxième et la cinquième année : on la distingue ordinairement en vraie ou bénigne, en fausse et en maligne. La première est moins une maladie réelle qu'une dépuration nécessaire à tous les

jeunes chevaux qui quittent les pâturages.

Ouand rien ne vient troubler la marche de la nature, la maladie s'annonce et se développe de la manière suivante : perte d'appétit, fièvre ordinairement légère, tête pesante; le ' tissu cellulaire et les glandes de la ganache s'engorgent; l'auge s'emplit, se tuméfie : les naseaux jettent en abondance une humeur blanche, muqueuse et floconneuse; bientôt l'animal commence à recouvrer l'appétit ainsi que la galté, et la maladie est terminée dans une vingtaine de jours. Quelquefois l'écoulement par les naseaux, peu abondant d'abord, augmente de plus en plus, et il se forme sous la ganache une tumeur volumineuse gul perce plus ou moins promptement, et fournit une grande quantité de pus. Dans l'un comme dans l'autre cas, il y a peu de chose à faire : un régime léger, un exercice modéré, un pansage régulier, une température douce; quelques boissons adoucissantes, telles que l'eau blanche édulcorée ou l'eau miellée additionnée de poudre de guimauve ou de réglisse; les moyens propres à favoriser la rupture et la suppuration de l'abcès, etc., suffisent dans le cas de gourme bénigne telle que l'on vient de la dépeindre, et l'animal acquiert bientôt une santé florissante.

D'autres fois les symptômes inflammatoires sont fortement prononcés et compliqués; la peau est brûlante, la tête três-lourde, l'animal abattu, la respiration difficile, l'air échappé des poumons, três-chaud; la bouche se rempitt d'une bave visqueuse; le poil est terne et piqué. Cette variété de gourme, quoique plus sérieuse que la précédente, se traité à peu prêce de mème; mais c'est toil e cas d'insister sur les boissons adoucissantes miellées. On pourra, s'il y a complication d'affection de politrine, avoir recours à quelques-unes des préparations béchiques; on devra pratiquer, en outre, deux sétons au poitrail; la saignée est nécessaire dans les cas d'inflam-

mation très-vive.

Les chevaux d'une constitution débile, qui ont souffert ou que l'on a ruinés par un travail prématuré, sont sujets à une troisième variété de gourme, dont le début et la marche sont beaucoup plus lents, irréguliers, et les suites souvent plus graves. Ici le pouls est tantôt mou, petit, intermittent; tantot fort et accéléré; la respiration est génée, les membranes muqueuses à peine colorées; la ganache infiltrée, et le cheval finit souvent par tomber dans quelque maladie chronique. si l'on ne se hâte d'accélérer la marche trop lente de la maladie en relevant les forces de l'économie animale. Dans ce double but, on tiendra le cheval chaudement, sans cesser de lui faire faire de l'exercice; on ne négligera pas le pansage de la main; on lui fera respirer la vapeur des plantes aromatiques bouillies dans le vin ou dans l'eau aiguisée de vinaigre; sa nourriture sera légère et substantielle; on emploiera à l'intérieur les toniques et quelques sudorifiques, tels que la poudre cordiale ou la thériaque dans du vin, les poudres ou les extraits de genièvre, d'aunée, de gentiane, combinés avec l'antimoine diaphorétique ou le kermès, et administrés soit sous forme de bols ou d'opiats, soit délayés dans le vin. Onv erra que la maladie prend un meilleur caractère, et l'on continuera le même traitement, aussitôt que les naseaux commenceront à jeter, ou l'abcès de la ganache à se former. Quand la gourme ne suit pas une marche régulière, quand l'animal ne jette qu'imparfaitement, il arrive souvent que la maladie principale dégénère en une maladie organique du poumon, qui emporte l'animal plus tôt ou plus tard, ou le jette dans le marasme. On appelle fausse gourme celle qui, ayant été mal guérie une première fois, reparaît, ou une affection du même genre qui se manifeste quelquefois chez les poulains au-dessous de deux ans, et ne les affranchit pas de la véritable gourme. Lorsque l'humeur qui découle des naseaux est tellement épaisse qu'elle a de la peine à se détacher, ou quand la membrane qui les tapisse est très-enflammée, il faut, pour empêcher que cette humcur ne les corrode, les injecter plusieurs fois par jour avec de l'eau de guimauve tiède, ou avec de l'eau d'orge à laquelle on ajoutera du miel rosat et 31 à 62 grammes de vinaigre par litre.

Gras-fondure. Inflammation de la membrane veloutée des intestins, pendant laquelle l'humeur muqueuse destinée à les lubréfier s'échappe avec les excréments. Cette maladie, plus commune en été qu'en hiver, attaque surtout les chevaux de-fatigue. Le cheval atteint de gras-fondure fiente avec peine, et ses excréments sont mélangés et recouverts de glaires quelquefois sanguinolentes, assez semblables à de la graisse fondue, ce qui a fait donner à cette maladie le nom qu'elle porte, dans la persuasion où on était autrefois que ces maltères n'étaient autres que de la graisse. L'animal est dévoré d'une

fièvre ardente, regarde son flanc, qui bat avec violence; perd la vivacité, l'appétit, l'embonpoint, tombe dans le marasme

s'il n'est point traité à temps.

It faut saiguer de suite une ou deux fois, selon la gravité des circonstances; supprimer toute nourriture solide, donner force décoctions émollientes blanchies et miellées; insister sur les lavements émollients. Quand les accidents seront diseipés et que le cheval entrera en convalescence, on lui donnera soir et matin une prise de thériaque dans du vin, et on le tiendra pendant quelques jours à la paille hachée aree de l'orge écrasée, avant de lui rendre le foin et l'avoine. Les purgatifs et les cordiaux, que beaucoup de maréchaux s'empressent de donner dans la gras-fondure, sont contre-indiqués par la nature même du mal, qui est inflammatoire, et par conséquent demande un traitement antibhloristique.

Hématurie. Voyez Pissement de sang.

Hémophtysie, Voyez Hémorrhagie.

Hémorrhagie. Ecoulement du sang hors des vaisseaux destinés à le contenir, avec ou sans rupture de leurs parois, ce qui établit deux variétés, l'une spontanée, et l'autre traumatique. La première est rare à l'extérieur; clle s'effectue le plus ordinairement à la surface ou dans l'épaisseur des organes contenus dans les grandes cavités. La seconde peut dépendre de la blessure des artères, de celle des veines, ou de la division capillaire des vaisseaux. Les hémorrhagies artérielles sont les plus graves. Les hémorrhagies capillaires sont les plus faciles à artéter.

Tout ce qui peut donner lieu à la pléthore dispose aux hemorrhagies spoutanées. La diète, le repos, les émissions sanguines, l'application des émollients sur les tissus qui sont le siège de l'hémorrhagie, sont les moyens généraux à leur opposer. La saignée ne convient qu'au début. Elle devient inutile ou nuisible quand une hémorrhagie abondante a beaucoup affaibli le cheval. Les corps froids, les acides étendus d'eau sont souvent utiles lorsqu'ils sont employés avec dis-

cernement.

Les moyens employés pour mettre un terme aux hémorrhagies traumatiques, sont les réfrigérants, les absorbants, les astringents, le cautère actuel, la compression et la ligature. Les réfrigérants (l'eau froide, la glace, la neige) prirent la partie de sa chaleur naturelle. On ne les emploie dans les hémorrhagies externes que dans le dessein de liàter la cessa-

tion d'un ecoulement de sang qui tend naturellement à sa fin. Ils ne seraient point suffisants pour arrêter une hémorrhagie provenant de l'ouverture d'un ou de plusieurs vaisseaux. importants; mais ils sont avantageux lorsqu'il s'agit d'une hémorrhagie interne à laquelle la compression, la ligature et la cautérisation ne pouvant être opposées, il ne reste d'autres moyens que de chercher à exciter directement la contractilité du tissu de la peau, afin de déterminer le resserrement des extrémités vasculaires intérieures. On les emploie avec avantage dans les hémorrhagies nasales, en les appliquant sur le chanfrein et les injectant dans les narines. Les absorbants le plus souvent employés sont la charpie ou la filasse, l'amadou et l'éponge sèche. Ils sont utiles dans la plupart des cas où une plaie fournit un écoulement de sang en nappe, et qui pourrait devenir dangereux par sa continuation. Les astringents s'emploient sous forme de liquide; les solutions de sulfate de fer, de sulfate de cuivre, l'eau de rabel, et surtout l'eau alumineuse et l'eau vinaigrée, sont les plus employées. On v a recours dans les mêmes cas que les réfrigérants; on en fait usage de la même manière ; leur action est plus énergique et plus continue, mais ils ont l'inconvénient de causer. de l'inflammation dans les lieux de leur application. La cautérisation des vaisseaux se pratique au moven du fer chauffé. à blanc, que l'on applique aussitôt que l'on a retiré l'étoupe. ou la charpic avec laquelle on dessèche la partie; elle est impuissante contre les hémorrhagies fournies par de trèsgrosses artères. La compression faite sur les parois de l'artère ouverte ne convient guère que pour celles qui ont un point d'appui solide, et qui sont voisines de la peau; telles sont plus particulièrement la temporale, la palatine et l'intercostale. La compression faite sur l'extrémité de l'artère coupée en travers doit être bornée à certaines hémorrhagies pour la suppression desquelles on emploierait inutilement tout autre moyen. La ligature des vaisseaux est le moyen la plus simple, le plus sûr que l'on puisse opposer aux hémorrhagies des vaisseaux de quelque importance; ce n'est que lorsqu'il est impossible de le mettre en usage, qu'il convient d'employer ou la cautérisation ou la compression.

Hydropisie. Accumulation de sérosité dans l'intérieur de l'une des cavités du corps ou dans le tissu cellulaire. Les chevaux dont la fibre est làche, la constitution molle et lymphatique, sont plus sujets aux hydropisies, surtout s'ils habitent des localités basesse et humides. Les principaux symptômes appréciables de l'état d'hydropisie, sont la pâleur de la conjonctive et de toutes les membranes muqueuses appa-

rentes, la sécheresse de la peau, la diminution de la sécrétion de l'urine; quelques symptòmes particuliers caractérisent les différentes espèces. Voyez Hydrothorax, Ascite, OEdème.

Hydrothorax. Hydropisie de poitrine. Le cheval respire avec difficulté, surtout après l'exercice. Pendant l'acte de la respiration, les côtes se soulèvent avec force; la respiration est courte, fréquente, la poitrine rend un son mat par la per-cussion. Il y a souvent deème. Souvent on entend la sérosité ballotter dans la capacité de la poitrine. Les membranes muqueuses sont pales. Cette maladie, qui résulte, dans le plus grand nombre des cas, de l'inflammation des plèvres, est très-souvent mortelle. La ponction ne réussit que rarement. Les diurétiques secondés par l'application des vésicatoires sous la poitrine ont été employés avec quelques chances de succès.

Indigestion. Voyez l'article Tranchée.

Inflammation. Engorgement des extrémités capillaires des vaisseaux sanguins, accompagné de douleur, chaleur, fièvre et gonflement. Tout ce qui peut tendre à géner la libre circulation du sang, et à déterminer sa stagnation dans les vaisseaux capillaires, dispose à l'inflammation. Les causes les plus ordinaires de cet engorgement sont donc toutes celles qui peuvent augmenter le mouvement et la quantité du sang. ou diminuer sa fluidité. De ce nombre sont : le trop de nourriture et de repos, qui augmente tout à la fois la quantité de cette humeur et l'épaissit : un exercice trop violent, qui l'échauffe, le dessèche en même temps qu'il augmente son mouvement ; la chaleur extérieure, qui appelle le sang à la peau en trop grande abondance : un froid subit, en produisant l'effet contraire, peut déterminer l'inflammation d'un organe interne; l'application du feu, des caustiques, d'un irritant quelconque, détermine l'inflammation en diminuant la capacité des vaisseaux; une forte contrision amène le même ré-Bultat en détruisant leur ressort.

L'inflammation peut être générale ou partielle, interne où éxterne. Cette dernière se divisée en phlegmoieuse et en érysipélateuse, eu simple et en compilquée. L'érysipélateuse est une élévation superficielle de la peau avec chaieur et douleur; la phlogmoneuse est une tumeur douloureuse, dure, accompagnée d'une grande chaieur. L'inflammation est simple quand elle n'est compliquée d'aucune autre maladie.

L'inflammation peut se terminer de plusieurs manières différentes : par résolution, quand le sang, accumulé dans les extrémités capillaires des vaisseaux, est rappelé dans la masse; par induration, quand la chaleur et la douleur diminuant et disparaissant, la tuméfaction s'accroît lentement; par délitescence, quand l'inflammation disparait du point où elle s'était primitivement fixée pour se reporter sur une autre partie; par métastase, par suppuration, par gangrène. Il est évident que la première de ces terminaisons est la plus salutaire.

Les signes de l'inflammation externe sont trop évidents pour avoir besoin d'être décrits ici. Ceux de l'inflammation interne sont généralement un état de fièvre et un sentiment de chalcur dans la partie affectée, sentiment qui ne se manifeste pas toujours par des signes extérieurs faciles à saisir.

Le traitement de toute inflammation doit tendre, en général, à diminuer la trop grande quantité du sang, à le rafraichir, rétablir la régularité de son cours, lui rendre la fluidité nécessaire. Il faut saigner le cheval une ou plusieurs fois, selon la gravité des symptômes; lui retirer le foin, l'avoine, et même toute nourriture soitide s'il y a lieu; lui donner de l'eau blanche tiède en abondance, et quelques lavements. En même temps, si quelque partie externe est affectée, on la fomentera fréquemment avec une forte décoction tiède d'herbes émollientes, que l'on remplacera un peu plus tard par celle de cammille et de fleur de sureau.

A l'égard du phlegmon, s'il ne paraît pas vouloir se résoudre après l'emploi des moyens généraux, il faudra employer les cataplasmes émollients et maturatifs pour l'amener à suppuration, et le traiter ensuite comme tonte tumeur en suppuration : il faut éviter l'application de tous corps gras tant que l'on conserve l'espoir de voir résoudre l'inflammation, parce qu'il sobstrucat les porcs de la pean, augmentent la chaleur, et disposent à la suppuration.

Il est inutile de faire observer que l'emploi des moyens généraux dans le traltement des maladies inflammatoires, doit être coordonné d'après la gravité des symptômes, et qu'il faut éloigner en même temps les causes extérieures qui ont occasionné ou pourraient entretenir l'inflammation. Ce qui vient d'être dit dans le courant de cet article sur le traltement général de l'inflammation, peut s'appliquer, sauf quelques modifications, à toutes les maladies de nature inflammatoire, sous quelque nom qu'on les désigne,

Jardon. Tumeur calleuse qui occupe la partie inférieure externe du jarret. Lorsque le mal est accidentel, on peut espérer de le résoudre à l'aide des topiques énergiques et du feu; mais il n'y a rion à faire quand il est héréditaire. Javart. Tumeur phlegmoneuse qui se manifeste parfois le long des tendons du canon ou du paturon, ou dans le pied, ce qui donne lieu de le distinguer en javart cutané, javart tendincux, javart encorné et javart cartilagineux. Les boues àcres, le séjour prolongé des pieds dans l'urine, l'humidité et la malpropreté, sont les causes les plus ordinaires des javarts cutané et tendineux; les deux autres sont le plus souvent occasionnés par des coups, des atteintes, ou par du pus qui a soufflé au poil dans quelque maladic du pied.

Le javart cutané ne demande que des soins de propreté, et tont au plus quelques applications émollientes; c'est une sorte de furoncle qui a son siège dans la peau, et se termine par suppuration. Il faut faire usage des cataplasmes émollients jusque à la chute du hourbillon, et panser ensuite avec des compresses trempées dans du vin chaud. Le javart tendineux cause parfois de vives douleurs, et donne lieu à une abondante collection de pus dans les coulisses ou galnes tendineuses des articulations inférieures des membres, collection à laquelle il faut se hâter de donner issue afin de prévenir. l'exfoliation du tendon. On emploiera avec succès les applications émollientes, que l'on continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'inflammation; après quoi on ouvrira l'abcès, en ayant soin d'expulser toute la matière purulente, on fera des injections d'œu tiède, e' do n pansera de manière à préserver

la plaie du contact des corps étrangers.

Le javart encorné a son siège dans le sabot, et forme parfois, au biseau de la couronne, des fistules par lesquelles la matière s'écoule : souvent aussi cette matière, au lieu de s'écouler au-dehors, fuse en-dessous de la corne, la soulève, détache le sabot, ou gagne même l'os du pied, et dégénère en javart cartilagineux. Dans le cas où la matière se montre à la couronne, un bouton de feu appliqué sur la fistule suffit souvent pour déterminer une bonne suppuration et amener une guérison prompte; mais quand les choses ne se passent pas ainsi, il faut se hater de pratiquer l'opération, dite du javart encorné, qui consiste à enlever la portion de corne soulevée ainsi que les parties désorganisées, afin de faire une plaie simple que l'on pansera avec des étoupes imbibées d'eau-de-vie étendue d'eau. Dans le javart cartilagineux, il faut enlever le quartier du sabot, soulever la peau qui recouvre le cartilage, sans la lacérer, emporter avec un instrument convenable tout le cartilage, et même les portions de l'os du pied atteintes de carie. Si l'opération a été bien faite, on pourra obtenir une cure complète en assez peu de temps : il n'en serait pas de même si l'on avait laissé par mégarde

Vétérinaire.

quelque portion de carie, ou offensé la capsule synoviale de l'articulation. Le javart cartilagineux se reconnait au gonflement douloureux de la couronne, ainsi qu'à la présence d'une ou plusieurs fistules, laissant échapper une matière puriforme souvent parsemée de parcelles verdâtreset d'une odeur propre à la carie.

Il est bon de remarquer que les javarts, surtout cutané et tendineux, sont sujets à reparaître à diverses reprises, ce qu'il faut tàcher d'éviter en purgeant une fois ou deux sur la fin

de la maladie.

Jaunisse. Infiltration de la bile dans le tissu des diverses parties du corps. Les signes de cette maladie sont : une teinte jaune très-prononcée, répandue dans le blanc des yeux et sur toute l'étenduc muqueuse des narines et de la bouche; l'urine est d'un jaune-brun très-foncé; le crottin dur et see; le cheval est constipé, triste, lourd, abattu, et perd l'appétit.

Il fant débuter par une saignée copieuse, scion la force de l'animal; administere deux ou trois lavements dans la soirée du même jour; donner le lendemain une pilule purgative, que l'on répétera une ou plusieurs fois à quelques jours d'intervalle. On pourra employer pour boisson ordinaire la décoction de racine d'asperge ou de fraisier, additionnée de 30 grammes de sel de nitre et de quelques poignées de farine d'orge; et administrer, soir et matin, les jours où on ne purgera pas, de 15 à 30 grammes de rhubarbe en poudre, réduite en pilules ou délayée dans le vin blanc; le son ou la farine d'orge, la paille hachée et les carottes formeront la base de la nourriture. Le ssignée, recommandée au commencement de cet article, ne produit ordinairement de bons effets que déès le début de la maladie.

Kyste. Tumeur indolente consistant en un sac membraneux rempli d'un liquido ordinairement huileux et jaunàtre, quelquefois aussi d'un aspect différent. Le kyste pent se terminer par résolution, quand l'humeur enfermée dans la 'pocche est abscriée. Cette terminaison étant la plus favorable, on doit la tenter par l'application des résolutifs les plus énergiques, tols que les vésicatoires, les onctions ammoniacales: lorsque ces moyens sont insuffisants, ce qui arrive souvent, il faut ouvrir la tumeur, enlever avec soin tont ce qu'elle contient, et panser ensuite comme un plaie simple.

Lampas. Voyez Barbes.

Langue coupée. La langue du cheval peut être coupée quelquefois, soit par l'effet d'un mauvais mors, soit par la

longe si on la laisse par mégarde dans la bouche, et qu'il vienne à tirer dessus. Si le mal n'est pas très-grave, il faut bassiner la langue avec le vin tiède miellé et donner du repos au cheval; mais lorsque la langue est coupée trop profondément pour que l'on puisse espérer la réunion, il faut achever de l'enlever, afin d'en prévenir la mortification.

Loupe. Tumeur d'abord molle et indolente, qui se forme quelquefois entre la peau et les museles aux environs des parlies membraneuses. Tant que la loupe est mobile sous la peau, on peut espérer de la voir céder à l'emploi des résolutifs énergiques, mais l'extirpation devient à peu près le seul remède, quand la tumeur est très-volumineuse, fixe et adhérente.

Lunatique (cheval lunatique, yeux lunatiques). Fluxion périodique sur les yeux. Cette maladie revient périodiquement à des époques plus ou moins éloignées : beaucoup de jeunes chevaux y sont sujets. Les yeux se convrent d'un nuage obscur; les paupières gonflées, rouges, sont presque toujours fermées. Le cheval finit par perdre la vue au bout d'un certain nombre de retours périodiques. Il faut, aussitôt que la maladie se déclare, laisser reposer le cheval, lui retirer les aliments échauffants; et même toute nourriture solide si la gravité des circonstances l'exige; pratiquer une ou deux saignées, établir des sétons à la partie supérieure de l'encolure; recourir en outre aux boissons rafraichissantes, telles que l'eau blanche nitrée ou la décoction de laitue blanchie : aux lavements, aux purgatifs doux si l'état du ventre l'exige; aux cataplasmes émollients anodins, auxquels on pourra substituer les collyres résolutifs quand l'inflammation sera un peu dissipée. On remplacera la diète par de bons aliments de facile digestion à mesure que la convalescence approchera, et l'on terminera par une ou deux purgations, si on n'en a pas fait usage pendant le traitement.

Maigreur. Voyez Faiblesse, Convalescence.

Malandre. Sorte de crevasse qui se forme au pli du genou, et qui fournit une humeur âcre et corrosive. Ce mal qu'il faut s'attacher à cicatriser de suite, se traite comme les autres crevasses et gerçures. L'onguent dessiccatif astringent serait très-propre à consolider la cicatrisation, après avoir bien détergé la plaie par les lotions émollientes.

Mal de cerf ou Tétanos. Contraction spasmodique et permanente des muscles d'une ou plusieurs parties du corps, causée le plus sonvent par une douleur vive et prolongée, par la lésion ou la compression d'un nerf, par une plaie grave qui suppure mal, quelquefois par une suite de la castration par bistournage ou par les casseaux; en un mot, par toutes les causes capables de produire une vive irritation du système nerveux.

Cette affection commence ordinairement par la contraction des muscles de la mâchoire, et gagne de proche en proche ceux de toutes ou plusieurs autres parties du corps. Les muscles ainsi retirés ne peuvent plus reprendre leur extension naturelle; le cheval est frappé d'une immobilité générale ou partielle, et finit par tomber comme une masse pour ne plus se relever. Ce mal est ainsi nommé, de ce que le cheval qui en est atteint est raide comme le cerf au moment où il vient d'être forcé. L'animal ne peut remuer ni le cou ni la tête, ni desserrer les mâchoires; il est raide sur ses jambes lorsqu'elles sont prises, et exposé à tomber au moindre mouvement qu'on veut lui faire faire. Il a le nez teudu vers le râtelier, les oreilles droites, la queue retroussée; l'encolure est si raide qu'il peut à peine la mouvoir; tous ses muscles sont si fortement contractés, que l'on dirait, en lui voyant les jambes écartées et immobiles, qu'il est cloué sur le pavé. Tous les moyens, tant internes qu'externes, propres à amener un relachement, doivent être employés; c'est surtout sur les anti-spasmodiques les plus puissants et l'opium à hautes doses, que l'on doit le plus compter. Bien entendu que l'on doit rechercher avant tout la cause du mai pour la détruire s'il est possible. Les fomentations émollientes sur les parties attaquées, les lavements de même nature, les frictions d'huile camphrée; les boissons tempérantes nitrées, le bouchonnement, l'opium administré à l'intérieur, à la dose de 8 à 15 grammes et même plus, jusqu'à la convalescence, sont les moyens à mettre en usage : la saignée est souvent bien indiquée. Administrés à temps, ils peuvent produire de bons effets : si le resserrement de l'œsophage ne permet pas d'introduire les médicaments dans l'estomac, il faut les administrer sous forme de lavement et y revenir à plusieurs reprises.

Mal de taupe ou de nuque. Tumeur phlegmoneuse qui survient au sommet de la tête et s'étend quelquefois assez loin le long de la crinière. Ce mal est presque toujours le résultat d'un coup sur la tête, d'un frottement rétiéré, d'une pression prolongée; en un mot, de tout ce qui peut froisser et meurrir les tissus de cette partie du corps. Il se reconnalt aux signes communs aux autres tumeurs phlegmoneuses, ainsi "qu'à sa position, et devient daugereux quand on le néglige,

parce qu'il peut attaquer le figament cervical ou amener la carie des vertèbres du cou. On rencontre cette maladie principalement chez les gros chevaux sujets au rouvieux et mal soignés, qui se frottent quelquefois la tête contre des corps environnants, au point de produire la meurtrissure en question, et chez ceux de trait qui reçoivent souvent des coups de manche de fouet sur la tête.

Aussitôt donc que l'on apercoit une légère tuméfaction sur le haut de l'encolure, il faut tenter la résolution au moyen des embrocations résolutives salines et alcoolisées. Mais si le mal fait des progrès au lieu de diminuer, ou que l'on s'apercoive que les parties sont fortement meurtries, il faut se hâter de provoquer la formation de l'abcès au moyen des maturatifs, et en pratiquer l'ouverture sans délai aussitôt qu'il sera mûr, afin de préserver les tendons et les os, en ayant soin d'ouvrir tous les sinus qui pourraient s'être formés et d'enlever toutes les portions cariées d'os ou de tendons ; ensuite, faire des injections d'eau-de-vie affaiblie, et terminer le traitement comme celui d'une plaie ordinaire. La taupe exige des secours d'autant plus prompts, que souvent, sans être apparente, elle sillonne profondément, ce qui a fait donner à cette maladie le nom qu'elle porte, et gagne les vertèbres si l'on ne se hâte de donner issue au pus.

Mal de tête. Céphalalgie. Ce mal est presque toujours le symptôme ou l'avant-coureur d'une maladie principale; le cheval qui en est atteint a la tête lourde et brôlante, et il ne fant pas perdre de temps pour s'assurer de la véritable maladie dont il est menacé. Dans tous les cas, on ne risque rien d'appliquer de suite le régime antiphlogistique, et de pratiquer même la saignée si la gravité des circonstances Peuire.

Mol de têle contagieux. Ce n'est autre chose qu'une flèvre charbonneuse, dans laquelle la tête se trouve fortement embarrassée. Cette partie du corps est brilante, enflée; les yeux sont gonflés, larmoyants, et sortent de leur orbite; une matière jaune coule des naseaux; on reconnaît tous les symptomes d'une fièvre des plus fortes, et le mai se termine bientôt par la mort, si l'on n'y apporte de prompts secours. Cette maladie demanule le même traitement que la fièvre charbonneuse, et les mêmes mesures de précaution que toute contagion. Voyez Contagion.

Maux de reins. Un coup, une chute, une charge trop pesante, peuvent occasionner un effort de reins. Ce mal se traite comme tous les autres du même genre; mais s'il est très-sé-



rieux, il convient de saigner préalablement le cheval, de lui ôter foute nourriture échauffante, et de lui donner quelques lavements pour empêcher que les gros intestins ne se remplissent. Un sachet de plantes émollientes placé sur les reins, calmera les fortes douieurs, et on pourra le remplacer par un cataplasme fortifiant sur la fin de la maladie. S'il reste de la faiblesse, on appiquera le feu; dans tous les cas, on ne fera pas travailler le cheval avant qu'il ne soit entièrement suéri.

Les chevaux faibles de reins doivent être traités comme il est dit au mot Faiblesse; on pourra, en outre, frotter matin et soir la partie faible avec le liniment savonneux cambiré

ou tout autre analogue.

L'inflammation interne des reins peut donner lieu à des accidents graves, et il se forme parfois, dans la cavité de ces organes, des pierres et graviers dont la présence est fort dangereuse. Voyez Rétention d'urine.

Maux d'yeux. Les yeux des chevaux sont, comme ceux de tous les autres animaux, sujets à une foule de maladies qui peuvent résider uniquement dans les pampières et les parties voisines, ou intéresser le globe même de l'œil. Toutes ces maladies découlant en général de la même source, une inflammation générale ou locale, peuvent être toutes traitées d'après les mêmes principes, sauf quelques modifications nécessitées par les circonstances particulières de la maladie.

Ainsi, s'il n'y a qu'un simple gonflement des parties extérieures avec ou saus larmoiement, on les bassinera fréquemment avec une décoction tiède d'herbes émollientes ou de feuilles vertes de laitue, additionnée de laudanum ou d'un peu d'extrait de saturne, ou avec le collyre calmant résolutif. Lorsque l'inflammation sera à peu près dissipée, on substituera à ces lotions une légère infusion de sureau auminée d'un peu d'eau-de-vie camphrée, pois enfin une légère solution de pierre divine ou de vitriol blanc, afin de redonner du ton aux parties: on peut même employer; sur la fin, de l'eau de puits bien fraiche; mais tant que l'inflammation est dans sa force, il ne faut-appliquer'aucun topique froid.

Si le globe de l'oil est fortement offensé, et si ees moyens locaux paraissent devois être insuffisants, il faut pratiquer une ou deux petites saignées aux jugulaires, et appliquer concurremment les autres moyens généraux prescrits dans tous les autres cas d'inflammation. Voyer Fluxion, Luxait-

que, Inflammation.

Mémarchine. Voyez Entorse.

Molette. Tumeur molle et synoviale située an-dessus du boulet, sur les côtés du tendon. Quand elle est récente, on peut en tenter la résolution au moyen des lotions résolutives fortement astringentes; sinon il faut raser le poil, appliquer un vésitatiore, et si cela ne suffit pas, le feu.

Morfondure. Voyez Coryza.

Morsures de bêtes venimeuses. Les chevaux sont exposés, surfout à la campagne, à être mordus ou piqués par des animaux ou des insectes plus ou moins venimeux. Le mal s'annonce d'abord par une tuméfaction douloureuse, accompagnée d'une inflammation quelquefois assez considérable pour causer une véritable fièvre.

Dès que l'on s'appreoit qu'un cheval a été mordu ou piqué par un animal suspèct, il faut lavor de suite la partie avec de la lessive ou de l'eau de savon tiéde; examiner s'il est resté un dard dans la piqure, afin de l'arracher; élargir le plus que l'op pourra l'ouverture de la plaie, et y faire couler de l'alcali volatil, ou du vinaigre radical; frotter ensuite les parties environnantes avec un mélange d'alcali volatil et d'huile; les recouvrir d'un cataplasme de feuilles de rue pitées avec de l'huile, et s'il survient un abcès, le traiter à l'ordinaire (voyez Charbon, Tumeur); enfin, mettre le cheval à la diète, l'eau blanche, et lui donner quelques breuvages sudorifiques; entretenir la liberté du ventre, et terminer, s'il est nécessaire, par une ou deux purgations.

Dans le cas de morsure de la part d'un animal enragé, il faut enfoncer un fer rouge dans les plaies, et ne pas négliger de le promenor même sur les simples égratignures; les recouvrir d'un cemplatre vésicatoire ou d'un cataplasme de moutarde et d'ait pilé, jusqu'à ce qu'elles soient en pleine suppuration; et substituer alors le digestif, la térébenthine et les cataplasmes émollients, aux autres topiques.

Morve. Maladie organique cancéreuse ou tuberculeuse de la membrane muqueuse des narines, qui se complique quelquefois d'une affection analogue des poumons. Ses causes médiates et immediates ne sont pas encore bien connues; mais tout porte à croire que cette meladie est toujours le résultat d'une irritation des membranes muqueuses, quelle que soit la cause originelle de cette irritation.

Il se fait par un des naseaux, rarement par les deux à la fois, un écoulement abondant de mucosités opaques, et quelque fois striées de quelques filets de sang. Un engorgement se manifeste dans les glandes de la ganache du côté du naseau affecte; l'eni' du même côté est souvent l'armoyant. L'écoule-

ment devient successivement purulent, jaunatre ou verdatre. et s'attache à l'orifice des narines: il diminue quelquefois, et s'arrête pour reparaître un peu plus tard. Les glandes engorgées devienneut dures, tantôt douloureuses, tantôt indo-lentes; la membrane muqueuse des narines prend une teinte blafarde, violacée, livide, et finit par s'ulcérer; l'affection gagne quelquefois les deux côtés; il survient aussi parfois des hémorrhagies; les os du nez et du chanfrein semblent boursoufflés et se soulèvent. Un des signes caractéristiques qui distinguent cette maladie de plusieurs autres avec lesquelles elle a beaucoup de ressemblance, c'est que le chevai morveux ne tousse pas, à moins qu'il n'y ait complication de phthisie pulmonaire, et ne perd ni l'appétit ni sa vivacité habituelle, à moins que la majadie ne soit parvenue à sa dernière période; car alors l'appétit est nul, l'abattement extrême, la toux fréquente, les jambes enflées, les flancs retroussés, et le cheval meurt de consomption.

La morve est encore considérée comme une maladie incurable. Quand le mal n'est parvenu qu'à son premier, ou, au plus, au deuxième degré, on peut essayer le traitement suivant. Nourriture substantielle, composée principalement de carottes, orge écrasée, paille hachée, avoine, eau blanche pour boisson; vie active sans être trop fatigante, température douce, écurie saine et aérée; soins minutieux de propreté, pansage régulier, frictions fortes et réitérées sur toute la surface du corps, frictions de pommade d'hydriodate de potasse sur les glandes de la ganache; fumigations émollientes, puis successivement détersives et légèrement stimulantes, dirigées dans les naseaux. A l'intérieur, poudre d'aunée et de gentiane alliée au kermès ou à l'antimoine diaphorétique; lavements simples, purgatifs doux répétés à intervalles plus ou moins éloignés. On peut aussi pratiquer dans les narines des fumigations émollientes, puis astringentes, auxquelles on substituera de l'eau de chaux ou de Goulard.

Quand les ulcères des narines sont bien détergés, la membranc muyeuse peu ou point enflammée, et l'écoulement à peu près arrêté, il faut, surtout si la maladie a été longue et opiniàtre, adjoindre aux injoctions toniques des fumigations aromatiques, mercurielles et résineuses : à cet effet, on projettera soir et matin sur des charbons ardents, et par petites portions, 31 ou 62 grammes de poudre de gayac, dont on recevra la vapeur dans un entonnoir renversé et muni d'un tube assez long pour porter ces vapeurs jusque dans les narines. On a conseillé de faire respirer de temps à autre du charbon en poudre très-line nour déterrer les ulcères. La morve est regardée presque généralement non seulement comme contagieuse, mais encore comme héréditairé. En attendant que cette double question, sur laquelle on est encore partagé, soit résolue d'une manière positive, il est prudent d'isoler les chevaux morveux et de ne pas s'en servir pour la reproduction. Les propriétaires ne doivent point ignoere qu'ils ne peuvent traiter un cheval morveux ou suspecté de l'être, sans préalablement avoir fait leur déclaration au maire de leur commune. Ils ne peuvent non plus les faire travailler, les vondre ou les exposer en vente.

## Musaraigne. Voyez Charbon.

Nerf-ferrure. Gontement de la région tendineuse du canon occasionné par un coup sur cette partie, ou par toute autre cause extérieure. Des fomentations émollientes, s'il y a înflammation, et les toniques spiritueux ou astrincents employés en frictions suffisent ordinairement pour dissiper la nerf-ferrure, surtout quand la peau n'est pas entamée. La nerf-ferrure négligée peut donner naissance au ganglion.

CEdème. Hydropisie du tissu cellulaire. Tuméfaction molle, indolente, froide, circouscrite, due à l'accumulation de sérosités dans le tissu cellulaire sous-cutané de la partie où elle se montre. La peau est comme soulevée, dépourvue d'élasticité; en appuyant le doigt dessus, la pression en reste marquée et ne s'efface que lentement. Il ne faut pas confondre l'adème avec les tumeurs pillegmoneuses ou charbonneuses. Voyez Philegmon et Charbon.

L'ædème se montre assez souvent sous la poitrine, sons le ventre, au scrotum, au fourreau. Celui qui résulte d'une contusion, d'une opération chirurgicale, d'une compression, se dissipe volontiers de lui-même, lorsque la cause ne subsiste plus. On favorise sa disparition par des frictions spiritueuses, des boissons nitrées et la promenade. S'il tieut à une atonie générale du sujet, on donne des aliments substantiels, on administre quelques toniques; quand il est symptomatique d'une autre maladie, il ne se guérit qu'avec l'affection dont il dépend. Lorsqu'il persiste après la cessation de la maladie principale, on y remédie par des frictions sèches, spiritueuses, des applications d'argile, de terre glaise ou de blanc d'Espagne délayés dans du vinaigre. Si ces moyens ne suffisent pas, on fait des scarifications dans l'épaisseur de la tumeur, afin de favoriser le dégorgement. Dans certains cas, on se trouve très-bien de l'application du feu en pointes pénétrantes. Des diurétiques et des purgatifs sont parfois nécessaires.



Oignon. Exubérance de la sole des quartiers, le plus souvent des pieds de devant, et qui est due à une tuméfaction de la face inférieure de l'os du pied. La ferrure est le seul moyen qui puisse remédier à cette maladie; le fer doit êtrs couvert et bombé à l'endroit de la tumeur : il faut peu parer la sole à cet endroit.

Ophthalmie. Maladie inflammatoire de l'œil, qui s'annonce par le gonficment des paupières, la rougeur de la conjonctive, le larmoiement, et l'impression douloureuse que la lumière paraît produire sur cet organe. Les collyres et cataplasmes émollients auodins doivent être employés dès le début; on les rendra un peu stimulants, en y faisant entrer successivement l'infusion de fleur de surceau, l'gau-de-vie camphrée, le vitrioi blanc ou bleu, etc., à mesure que l'inflammation tombera. Le collyré avec le sulfate de zinc pourra être employé dans le cas d'ophthalmies chroniques et de relâchement des paupières. On joindra aux moyens ci-dessus la saingnée et le régime antiphlogistique, quand la gravité des symptômes l'éxigera.

Oreille (Mal d'). Il survient quelquefois dans l'intérieur de l'oreille, par suite d'un coup ou sans cause apparente, une tumeur qui obstrue le conduit auditif. Il faut la percer à sa maturité, et injecter dans la plaie du vin chaud, ou toute autre liqueur propre à la déterger, et cicatriser promptement.

Osselets. Petites tumeurs osseuses, de même nature que les auros. Ils ont leur siége sur le canon, près du boulet. Ceux qui ne s'approchent point de l'articulation de cette partie ne nuisent en rien au service de l'animal. Pour le traitement, voyez Suros.

Peignes. Eruption de même nature que les arêtes on grappes, qui a son siège autour de la couronne. Voyez Arêtes.

Piqures d'insectes. Voyez Morsures.

Pissement de sang. Les chevaux et le gros hétail sont exposés à cette maladie, surtout dans les grandes chaleurs et les temps orageux. L'eau blanche nitrée en abondance et la diète suffisent ordinairement pour la dissiper, sinon il faut appliquer le traitement antiphlogistique dans toute son étendue.

Plaie. Solution de continuité des solides, avec ou sans perte de substance. Les plaies, en général, sont produites par l'ac-

tion mécanique et accidentelle d'un corps tranchant, piquant, contondant; par l'action chimique d'un corps capable de désorganiser les tissus; par l'ouverture d'un abcès, ou par l'effet d'une cause interne qui occasionne l'ulcération de la peau. Elles sont simples ou composées : simples, quand il n'y a que la peau ou les chairs de divisées; composées, quand quelque partie essentielle, telle qu'un viscère, une artère, un tendon, un os, se trouve lésée.

Les plaies compliquées de déchirures, perte de substance ou contusions, sont les plus difficiles à guérir: aussi celles qui proviennent d'un tranchant bien aigu sont les plus simples de toutes; elles n'offensent aucune partie essentielle, parce que les parties ne sont que divisées sans être déchirées; tandis que dans les plaies d'armes à feu et autres corps mousses,

il y a tout à la fois déchirure et contusion.

Quand on est appelé à panser une plaie récente, il faut commencer par raser le poil tout autour; presser les bords pour faire sortir le sang caillé ou extravasé : laver la partie avec l'eau additionnée d'eau-de-vie, d'eau volnéraire; ou avec une décoction émolliente tiède s'il y a déjà inflammation; enlever avec soin la terre et tous les corps étrangers; ménager tous les lambeaux de chair ou de peau dont on pourra espérer le recollement, couper ceux qui seraient trop meurtris et déchirés pour pouvoir être conservés : sonder la plaie si elle est profonde, afin de s'assurer qu'il n'y soit resté aucun corps étranger, et voir s'il n'y a pas quelque os attaqué; faire la ligature des artères coupées, et employer tels autres moyens que la circonstance exigera pour prévenir ou arrêter l'hémorrhagie. Cela fait, on rapprochera et remettra soignensement en place tous les lambeaux conservés, afin de tâcher d'en obtenir le recollement; si l'ouverture est très-longue, on en recoudra ce que l'on pourra au moyen d'une aigu'lle courbe, enfilée d'un fil plat ciré et ployé en plusieurs doubles, et l'on achèvera le pansement selon les indications résultant de la nature de la plaie.

Les plaies superficielles ne demandent qu'à être cicatrisées le plus promptement possible; i suffit, pour cela, de les étuver avec du vin chaud miellé ou avec une des lotions résolutives prescrites pour les contusions, et de les garantir du contact de l'air en les recouvrant d'étoupes fines. Les plaies de tête sont les moins dangereuses de toutes quand le crâne n'est pas intéressé; elles demandent à être cichtrisées promptement; mais quand elles sont le résultat de contusions violentes, elles exigent la saignée et la diète, afia de prévanir

les désordres qui pourraient en être la suite.

Pour les plaies causées par un instrument tranchant qui n'a fait que diviser les chairs, il faut rapprocher les bords le plus exactement possible, et tacher de les maintenir dans cetétat au moyen de la suture ou d'un agglutinatif quelconque. Les plaies de ce genre ont rarement besoin de suppurer.

. Il n'en est pas de même de celles qui sont accompagnées. de perte de substance, ou qui pénètrent très-avant dans les. chairs, parce qu'une bonne suppuration peut seule favoriser la reproduction dans les unes, et que, si les autres se cicatrisent trop tôt, il pourrait se former dans leur intérieur des foyers de pus que l'on serait obligé d'ouvrir plus tard. On doit panser ces plaies avec des plumasseaux enduits d'onguent suppuratif. On recouvrira l'appareil d'un cataplasme émollient, si les environs de la plaie sont enflammés ou que la

suppuration ait de la peine à s'établir.

li faut cicatriser le plus promptement possible les plaies des jointures, parce qu'il serait dangereux de laisser l'articulation à déconvert, et en second lieu, parce que la suppuration pourrait offenser les ligaments et cartilages, ou produire la carie de l'os. Les plaies de ce genre exigent les soins d'un homme habile, surtout quand elles sont trèsgraves; il en est de même de celles des tendons : les unes et les autres sent ordinairement fort difficiles à guérir. Il arrive souvent que lorsque les capsules synoviales qui entourent l'articulation ont été lésées, soit par l'instrument qui a produit la blessure, soit par l'effet de la suppuration, il en découle une humeur onctueuse vulgairement appelée graisse des jointures, et plus connue sous le nom de synovie qui lui est propre; il faut, dans ce cas, se hater d'appliquer le feu avec beaucoup de prudence, et se conduire ensuite comme dans toute plaie d'articulation.

Les plaies composées, ou, pour mieux dire, compliquées. demandent des soins tout particuliers. Si un gros vaisseau a été coupé, on s'occupera avant tout d'arrêter l'hémorrhagie, et l'on ne songera plus qu'à rapprocher les chairs s'il n'y a pas perte de substance. Si un os a été brisé, il faudra retirer avec soin toutes les esquilles, dont la présence produirait sans cesse une complication facheuse; si l'os a été simplement mis à nu, il faudra le recouvrir d'étoupes enduites de térébeuthine, afin de prévenir la carie et de hâter la cicatrisatiou.

Il faut toujours tenter la voie de la réunion la plus prompte dans les cas de plaies simples; en conséquence on emploiera, de préférence aux corps gras, les spiritueux et les vuluéraires balsamiques; l'on ne lèvera le premier appareil qu'au bout de quelques jours. Si cependant l'on apercevait de la chaleur et de la tuméfaction autour de la plaie, on la recouririrait d'un cataplasme résolutif; mais dans le cas où ces symptômes iraient en augmentant, il n'y aurait plus d'autre partit à prendre que de favoriser la suppuration. Après la levée du premier appareit il suffit de panser une fois par jour, et même plus rarement, à moins que la suppuration ne soit très-abondante et de mauvaise qualité; en exposant les plaies plus souvent à l'air, on ne ferait que retarder la guérison.

Il faut panser avec ménagement, promptitude, propreté; la malpropreté attire des mouches, cause des démangeaisons, et disposé à la gangrène; ne pas fouiller les plaies sans nécessité; les garantir du contact de l'air; éviter de déchirer la cicatrice en enlevant l'appareit; les laver et injecter selon les besoins; détruire avec le bistonri les brides, fistules et besoins de mporter de même les productions blanches dites. Rlandres ou os de araisse, et les cautériser légérement,

Si la plaie s'enfâmme par suite d'une suppuration trop abondante ou d'un pansement négligé, il faut laver souvent avec de l'eau légèrement acidulée: si, au contraire, elle offre une couleur pâle, des chairs molles, il faut redonner du ton au moyen des suppuratifs, des digestifs animés, et de l'eaude-vie eamphrée plus ou moins étendue d'eau. L'alun calciné, le vitriol vert ou bleu, seront opposés avec succès à la reproduction des chairs baveuses; quelquefois aussi les bords deviennent durs et calleux, soit parce qu'ils auront été comprimés par des tentes ou tampons de filasse, soit par toute autre cause. Comme ces callosités rendent toute réunion impossible, il faut les emporter avec le bistouri, et panser avec les suppuratifs.

Les moyens locaux suffisent presque toujours pour les plaies de peu d'importance; quant aux autres, elles exigent en même temps un traitement général propre à prévenir ou modérer l'inflammation. Ainsi on débutera, dans le traitement de toutes les plaies graves, par une ou plusieurs saignées, selon les circoustances, tant pour diminuer les chances d'hémorrhagie que pour rendre-la fiévre de suppuration moins forte et la gangrène moins à craindre. On n'oubliera pas l'ean blanche, les lavements, la diète; on mettra le cheval à l'orge et à la paille à mesure que l'état de la plaie permettra de lui rendre la nourriture schide, et on terminera, s'il est nécessaire, le traitement par une ou deux purgations. Si, au contraire, le cheval est déjà exténué, soil par une maladie antérrieure, soil par toute autre cause; si la plaie est plét, violacée,

Vétérinaire.

livide, baveuse, la suppuration presque nulle, la gangrène imminente, il faut, en même temps que l'on applique les irritants à l'extérieur, ranimer les forces à l'aide de bons aliments et de quelques cordiaux.

Les plaies anciennes que l'on ne peut parvenir à cicatriser par les moyens ordinaires, dégénépant en ulcères (voyez *Ui*cères). Celles qui sont frappées de Angrène demandent à être traitées comme il est dit ailleurs (voyez *Gangrène*).

Pleurésie, inflammation de la plèvre. Un arrêt subit de transpiration, l'eau très-froide bue pendant la sueur, la disparition subite et accidentelle d'une maladie cutanée, les comps sur la poitrine, etc., sont les causes les plus fréquentes de la pleurésie. Cette maladie et la péripneumonie marchent souvent de concert ou dégénèrent facilement l'une dans l'autre, car il est difficile que l'inflammation de la plèvre ne se communique pas au poumon, et réciproquement. Aussi ces deux affections ont-elles un grand nombre de noints de ressemblance. Cependant, à mesure que la pleurésie se déclare, elle s'annonce par quelques signes particuliers : une toux sèche. la respiration est entrecoupée : l'inspiration courte et doulourcuse, l'expiration lente et prolongée : le cheval témoigne une vive douleur quand on appuie la main sur la région de la poitrine. La maladie se termine par résolution vers le sixième ou septième jour, rarement par suppuration ou gangrène, quelquefois par l'hydropisie de poitrine, etc. La première terminaison étant évidemment la plus favorable. c'est vers elle que doivent tendre tous les efforts. L'apparition de sueurs copieuses ou d'urines abondantes, vers le troisième ou le quatrième jour, annonce une crise salutaire.

On peut arrêter des son principe la pleurésie résultant d'une transpiration rentrée, en employant de suite les moyens propres à rétablir les fonctions de la peau, savoir : un bouchonnement vigoureux, l'usage de couvertures, de boissons chaudes, de breuvages diaphorétiques, composés principalement d'infusions aromatiques mieltées, additionnées de thériaque ou de tout autre sudorifique doux. Mais si l'on a laissé aux symptômes inflammatoires le temps de se développer, il faudra procéder de suite par des salignées générales et locales, répétées pour ainsi dire coup sur coup, autant de fois que le cas l'exigera : on appliquera en même temps des cataplasmes irritants sur la région de la potrine; on administrera quelques boissons mucilagineuses miellées, et un mélange de miel, de poudre de guimauve et de sel de nitre, dont on pourra composer des massitgadours.

Si, malgré l'emploi de ces moyens, la maladie persiste au-

delà du septième jour, ou parait tendre à la chronicité, il faut rendre un peu de nourriture, réttèrer les applications irritantes, les bouchonnements, et administrer en outre quelques cordiaux doux, tels que les décoctions ou infusions aromatiques miellées, les poudres et extraits de genièrre, d'aunée, la thériaque, etc. Les sétons au poitrail ou sur les côtés de la politine ne sont pas à dédairner.

La terminaison par suppuration est toujours fâcheuse; la gangrène, qui en est quelquefois la suite, est mortelle (vovez

Pneumonie).

Pleuro-pneumonie, complication de la pleurésie et de la péripneumonie. Voyez ces deux maladies.

Pneumonie, inflammation de l'organe pulmonaire. Les causes, le diagnostic, le pronostic et le traitement de cette maladie sont, à peu de chose près, les mêmes que ceux de

la pleurésie. Voyez Pleurésie.

La maladie s'annonce d'abord par les signes généraux decrits à l'article de la Pleurésie. L'on s'aperçoit bientôt que la toux est moins sèclie, la douleur plus profonde, l'inspiration longue et prolongée, l'expiration courte et pénible; le pouls est grand, plein, accéléré, quelquetois mou, deprimé, inégal. L'animal se plaint quand on veut lui élever la tête, tient les membres antérieurs écartés, refuse de se coucher et de se mouvoir. L'intensité et la rapidité avec lesquelles ces symptômes e déclarent, varient selon que l'inflammation occupe un des côtés seulement du poumon, ou les deux à la fois.

Le traitement antiphlogistique prescrit pour la pleurésie doit être employé avec activité, surtout si l'animal est dans la force de l'age, jusqu'à ce que la gêne de la respiration et la plénitude du pouls soient sensiblement diminuées. Ce sera alors le cas d'appliquer, si les circonstances l'exigent, les vésicatoires, les cataplasmes de farine de moutarde, ou même les sétons au poitrail; on emploiera, en même temps, les boissons adoucissantes, incisives, et le kermes à petites doses souvent répétées. A mesure que les symptômes inflammatoires se dissiperont, que la respiration deviendra plus libre, la toux plus fréquente, plus facile, plus grasse; que la crise paraîtra s'effectuer par les urines et les excréments; alors, disons-nous, on modifiera peu à peu le traitement antiphlogistique, surtout si le sujet n'est pas très-vigoureux; et on alliera graduellement les diaphorétiques et les cordiaux doux aux remèdes indiqués ci-dessus. Il faudrait même recourir aux excitants si la maladie paraissait tendre à la chronicité.

Au-dehors, les vésicatoires; au-dedans, les amers, le camphre, le vin, les substances aromatiques, les fumigations émollientes dirigées dans les naseaux, sont très-utiles, surtout au moment où ils iettent.

La maladie se termine par résolution en douze ou quinze jours, par suppuration, par gangrène, par suffocation, par induration, etc., etc.; la première de ces terminaisons est la seule favorable; quand les autres ne sont pas mortelles, elles altèrent la santé habituelle de l'animal et l'exposent à des rechutes fréquentes. La suppuration générale du poumon finit par détruire cet organe, et cause la mort; quand elle est partielle, elle jette l'animal dans cet état habituel connu sous le nom de vieille courbature.

Pousse. Maladie qui a quelque analogie ave l'asthme. Les causes prédisposantes de cette maladie sont : le défaut habituel d'exercice coïncidant avec une nourriture trop forte, l'usago immodéré du foin et autres aliments échauffants, un travail violent immédiatement après des repas copieux, une nourriture habituellement trop sèche. On remarque en effet que les chevaux qui, ségiournant habituellement à l'écurie, ne travaillent pas et mangent beaucoup, que les chevaux de fatigue qui consomment beaucoup d'avoine, de foin, qui mangent beaucoup à la fois et travaillent immédiatement après, y sont les plus sujets de tous; tandis que les chevaux qui consomment beaucoup de caroties, navels et autres fourrages frais, deviennent rarement poussifs. Les arrêts fréquents de transpiration peuvent être rangés au nombre des causes cidessus.

La pousse s'annonce par la gêne de la respiration, le hattement irrégulier des finaes, surtout après l'èxercice au trot, la toux sèche, quinteuse et sans rappel, quelquefois par l'émission de mucosités épaisses et blanchâtres par les naseaux; mais le signe le plus caractéristique est le soubresant ou coutre-temps, qui se fait remarquer surtout dans l'expiration; le mouvement d'abaissement du fianc est à peine commencer qu'il s'arrête subitement, s'interrompt pour recommencer, et achève de se faire tranquillement. C'est après l'exercice et pendant l'action de manger l'avoine que ce phénomène est plus facile à saisir. Quelquefois le cheval tombe dans l'amaigrissement tout en conservant l'appétit et les autres apparences de la santé; le ventre devient volumineux, avale; les côtes se dessinent fortement sous la peau.

La pousse confirmée est une maladie incurable. Rarement elle attaque les jeunes chevaux; c'est ordinairement après l'age de six ans qu'elle se déclare; tous les aliments échauffants, très-nutrilifs, l'augmentent. Lorsqu'elle ne fait que commencer, on peut en arrêter les progrès en retirant le foin au cheval, le nourrissant principalement de paille et d'avonne, un en le ménageant, sans pourtant le laisser oisif. Quoique l'hérédité de la pousse, ne soit pas encore prouvée, il n'est pas prudent d'employer à la propagation des chevaux atteints de cette maladie.

Pustules. Voyez Dartres.

Queues de rat. Voyez Arêtes.

Rage. Le cheval qui a contracté cette terrible maladie, par suite de morsures de la part d'un animal euragé, mord sa mangeoire, cherche à mordre tout ce qui l'approche, paraît furieux et s'agite d'une manière extraordinaire; ses yeux sont enfammés, sa bouche écumante. Il refuse la nourriture, et surtout la boisson; quelquefois, au contraire, il boit à outrance. Les moyens conseillés contre la morsure des animaux suspects peuvent prévenir la rage; mais quand la maladie est déclarée, il faut tuer le cheval et désinfecter sen écurie. Voyez Contagion.

Reins (inflammation des ). Cette maladie, extrêmement dangereuse, qui se rencontre assez souvent cliez le cheval, se reconnait aux signes suivants : la région des reins est chaude et sensible, le train de derrière faible et comme disloqué; les testicules rentrent et sortent fréquemment; le rectum est chaud et la vessie vide. Quoique l'animal se campe souvent, il ne rend bientòt plus que quelques goutes de macosités sanguinolentes; il trépigne des pieds de derrière, regarde ses fancs avec inquiétude. Des sucurs générales ou partielles et d'odeur urineuse, se déclarent; le pouls, de petit, dur et accéléré qu'il était, devient mou, lent, insensible, et l'animal finit par succomber s'il n'est promptement secoura.

Les saignées réitérées et copieuses, le régime antiphlogistique dans toute sa sévérité, sont les premiers moyens à mettre en usage : on peut y joindre les boissons mucilagineuses et émollientes micliées, et les cataplasmes émollients sur les reins, avec le soin de tenir toujours de la paille fraiche sous le ventre.

Rdiention d'urme. Cette maladie qui n'a pas besoin de définition, provient ou d'une inflammation de la vessie, qui resserre le col de cet organe au point de ne plus permettre l'émission des urines, ou de la présence de pierres ou graviers. Dans le premier cas, on reconnaît une chaleur surnatiers. turelle en posant la main sur la région de la vessie entre les bourses et l'anus; dans le second, l'urine est mélangée de pus ou de sang, ou accompagnée de graviers plus ou moins abondants. Dans l'un ou l'autre cas, le cheval se présente souvent pour uriner, Eit des efforts inutiles, ou ne rend l'urine que goutte à goutte; la flèvre se déclare, l'animal meurt en neu de jours.

La saignée, les lavements, le son mouillé et la paille pour toute nourriture, ou même la diéte absolue; l'eau blanche ou la décoction de graine de lin blanche pour boisson ordinaire, et en petite quantité; les fomentations émollientes sur les reins et les frictions d'ongenent d'althea ou de populeum sur la région de la vessie, tels sont les moyens généraux les plus convenables dans cette malatile. Les diurétiques feraient beaucoup plus de mal que de bien dans les cas de rétention, puisqu'ils augmenteraient la sécrétion de l'urine sans rendre son émission plus faûte.

Rhumatisme. Toutes les causes capables d'arrêter la transpiration, mais surfout l'humidité froide, peuvent produice cette maladie chez les chevaux. Les hoissons légèrement sudorifiques, le séjour d'une écurie saine et tempérée, les liniments savonneux camphrés, sont les moyens le plus généralement indiqués dans le traitement des rhumatismes. On doit y ioindre un bon pansage.

## Rhume. Voyez Morfondure.

Rouvieux. Sorte de gale invétérée à laquelle sont sujets les gros chevaux mal soignés, ou habitués à une nourriture échauffante et de mauvaise qualité. La propreté, les lotions émollientes combinées avec l'emplo! des antipsoriques, les dépuraits fondants et autres moyens indiqués pour la gale, le sont également pour le traitement du rouvieux.

Seimes. Quand la corne est naturellement seche ou le devient par une cause quelconque, il s'y forme des fentes qui descendent perpendiculairement de la couronne en bas et traversent quelquefois l'épaisseur de la muraille; ess fentes portent le nom de seimes. On appelle seimes en pied de bœuf celles qui viennent en pinces, et seimes quartes celles des quartiers.

Quand la seime est récente et superficielle, il suffit quelquefois de tenir le pled gras pour la faire disparattre; sinon il faut diminuer l'épaisseur de ses bords avec la râpe et chercher à obtenir une avalure de bonne nature, en enlevant une petite portion de la corne au pord supérieur de la muraille, près la corronne, et en pansant avec une étoupade, de manière à prévenir le développement des ceriess. Lorsque la corne sera revenue à l'endroit où elle a été enlevée, on recouvrira la surface de la seime d'un emplâtre d'onguent de pied assujéti avec des tours de bandes. Si la claudication est forte, s'il y a matière sous la muraille, et si ces accidents ne cèdent pas à l'application des cataplasmes de farine de lin, il faut avoir recours à l'enlèvement total des bords de la seime. Cette opération doit être faite par un habile vétérinaire. Le meilleur moyen de prévenir les seimes, est de graisser les pieds dont la corne est sèche et cassante, et d'empêcher les maréchaux de râper la corne en ferrant.

Semence (écoulement de). Voyez Echauffement des poulains.

Solandres, crevasses qui se forment dans le pli du jarret comme les malandres dans celui du genou (Voyez Malandre).

Sole laffections de la). La sole est exposée à être chauffée ou même brûlée par l'application prolongée d'un fer trop chaud; foulée par le fer ou par un corps dur qui se sera introduit entre lui et la sole; cufin, blessée par une cause quelconque. Quand la brûlure est légère, il suffit ordinairement de donner un peu de repos au cheval et de lui tenir le pied dans un cataplasme émollient saturné; mais si l'action du feu a été assez forte pour enflammer le tissu velouté, il faut enlever toute la partie brûlée, panser la plaie avec des étoupes imbibées d'eau-de-vie étendue d'eau, et enduire les alentours de populeum ou d'onguent d'althea. Les pieds plats et combles, ou dont la sole est très-mince, sont sujets à cet accident.

Le traitement de la sole foulée ou battue consiste à enlever le corps qui a causé la meurtrissure, et à tenir le pied dans un cataplasme d'argile détrempée avec une forte solution de vitriol vert, ou de suie de cheminée avec du vinaigre. Si ces résolutifs ne suffisent pas pour arrêter le mai dans sa course, l'inflammation se manifestera avec plus ou moins d'intensité, et amènera la suppuration : il faudra enlever la portion de sole détachée, et pauser comme précédemment.

Squirrhe. Tumeur plus ou moins volumineuse, dure, insensible, sans augmentation de chaleur, d'un tissu serré, d'un blanc tirant sur le blenàtre ou le gris dans son intérieur, et qui se manifeste particulièrement dans les parties où il y a beaucoup de glandes.

Quand le squirrhe est commençant, on peut tenter les ré-

solutifs, tels que le liniment savonneux camphré, le liniment ammoniacal aussi campluré, ou même la pommade ammoniacale. Ces moyens amenent quelquefois la résolution ou au moins la suppuration; dans ce dernier cas, il faut détruire soigneusement toutes les brides et sinuosités, faire des injections détersives, légèrement stimulantes, et panser avec les digestifs; on administrera en même temps, à l'intérieur, quelques amers combinés avec les préparations antimoniales ou le carbonate d'aumonnique, et quelques purgatifs.

Lorsque l'on ne s'y prend pas à temps, ou que l'on ne peut s'opposer aux progrès du mal, il ne reste d'autre espoir de guérison que d'extirper ou de vider la tumeur et d'en cautériser l'intérieur, sans préjudice du traitement interne ci-des-

sus. Le régime devra être un peu stimulant.

Sueurs. Voyez, au chapitre qui traite de la nourriture, quelles peuvent être les causes des sueurs surnaturelles chez quelques chevaux.

Suppuration. Voyez Plaie, Tumeur.

Suros. Le suros est une tumeur dure, arrondie, de la nature de l'exostose, qui survient à la partie latérale de l'os du canou; il prend le nom de fusée quand il a une forme allongée en manière de navette de tisserand.

Les suros, fusées, osselets, etc., demandent l'emploi prompt

et réitéré des résolutifs les plus efficaces, l'onguent mercuriel double, la pommade ammoniscale, l'euphorbe ramollie dans le vinsigre, le feu. Quelquefois même ces moyens sont insuffisants; mais comme les tumeurs en question n'altèrent pas sensiblement la bouté de l'animal, à moins qu'elles ne soient placées de manière à le faire boiter, on peut continuer à s'en servir tel qu'il est.

Taupe. Voyez (Mal de).

Teignes. (Voyez Dartres, Gale, etc.) Les jeunes chevaux sont assez sujets à une sorte de teigne qui cède assez promptement aux frictions mercurielles.

Tétanos. Voyez Mal de cerf.

Tour. Expiration sonore, ordinairement courte, fréquente ou profonde, quelquefois suivie d'expectoration de mucosités. Elle reconnaît pour causes toutes celles capables de produire de l'irritation dans la gorge ou la poitrine. La toux n'est pas une maladie proprement dite, mais un symptôme commun à toutes celles dans lesquelles les organes de la respiration se trouvent intéressés. La toux exige l'emploi des adoucissants et des calmants toutes les fois qu'elle est sèche, et de béchiques incisifs quand elle est grasse.

Tranchées ou Coliques. Douleurs du bas-ventre accompagnées de mouvements spasmodiques ou convulsifs qui annoncent que le siège du mal est dans le tube digrestif ou les organes urinaires. Les tranchées peuvent être divisées, en raison de la diversité de leurs causes, en six classes principales : tranchées de froid, d'indigestion, de vents, d'échauffement, de vers, tranchées inflammatoires ou tranchées rouges.

Les tranchées s'annoncent généralement, sauf quelques modifications, par les signes suivants : le cheval est tourmenté, se remue de côté et d'autre, gratte et frappe la terre de son pied; fait quelquefois des efforts inutiles pour fienter, regarde son flanc, puis tombe dans des sueurs d'abord chaudes, puis froides; se couche et se lève fréquemment, se roule sur le dos, et finit quelquefois par être attaqué de convulsions affreuses.

Les tranchées présentent à peu près toutes les mêmes indications : détruire la cause première et caliner sur-le-champ les effets de l'irritation. On y parviendra plus sûrement par la diéte, les adoucissants en boissons et en lavements, et en débarrassant les intestins, que par les stimulants, qui, appliqués sans discernement, ne feraient quelquefois que rendre le mal incurable. Ceux-ci du moins ne peuvent être utiles que quand les symptômes inflammatoires sont sensiblement diminués, ou avant qu'ils aient eu le temps de se développer avec une certaine intensité.

Quand les tranchées proviennent de refroidissement, il faut courrir le cheval, lui faire hoire tane bouteille de vin chaud miellé, ou de l'eau blanche chaude dans laquelle on mettra 125 grammes de teinture de valériane composée. Si, au bout de quelques instants, les accidents augmentent au lieu de diminuer, il faudra saigner le beval, lui retirer les aliments, le mettre à l'usage de l'eau blanche chaude et des lavements de graine de lin et de têtes de pavots additionnés de 125 à 250 grammes d'huile de noix, de lin ou d'œillet.

Si les tranchées proviennent d'indigestion, il faut tâcher de faire boire peu à peu au cheval quelques litres d'eau tiède, et lui donner des lavements de savon jusqu'à ce que les éva-cuations copieuses s'ensuivent; alors seulement on pratique la saignée si elle est nécessaire. On pourra administrer l'un des breuvages ci-dessus quand il n'existera aucun symptôme

inflammatoire : il sera bon de tenir le cheval au régime pendant quelques jours.

Les tranchées d'échanisement ou tranchées stercoirales, facciles à reconnaître à l'état de constipation qui les a précédées, ne demandent ordinairement que la diète, l'eau blanche chaude en abondance, et les lavements de graine de lin additionnés d'huile et rendus un peu purgatifs par le sel de Glauber, après avoir eu la précaution de vider préalablement l'intestin. Si ces moyens ne réussissent pas, il faudra recourir en outre aux purgatifs minoratifs en breuvages.

Les coliques venteuses sont toujours une suite du mauvais état des discestions, et se traitent à peu près comme celles d'indigestion. On peut promener le cheval, lui donner de 31 à 62 grammes de teinture éthérée de valériane ou de teinture composée de la même plante, dans une décoction émolliente miellée, et pratiquer même sur le ventre de fortes frictions avec le liniment ammoniacal. Sil'animal ets sujet aux rechutes ou à de fréquentes indigestions, il faudra le soumettre à un meilleur régime, et le mêtre pendant quelque temps à l'usage des cordiaux stomachiques, tels que les poudres d'aunée, de gentiane, la thériaque associée avec l'éther ou l'alcali volatil à petites doses, et administrés soit dans du vin, soit dans une infusion aromatique quelconnue.

Des purgatifs violents, un poison ingéré dans l'estomac, les aliments échauffés et de mauvaise qualité, l'avoiue nouvelle mangée avec excès, la préexistence d'une autre maladie aigué, la violence extrême des symptômes, étc., sont autant de causes et d'indices des tranches rouges ou inflammatiories. Il fant pratiquer de suite et conp sur coup plusieurs petites saignées, pourvu que l'estomac ne soit pas pleir, faire boire force décection de graine de lin blanchie et miellée, et donner des lavements émollients. Si ces moyens ne suffisent pas, on doinera des breuvages et des lavements anodins; ces remèdes sont très-propres à dissiper l'état de spasme et d'irritation qui subsiste à la suite de violentes tranchées.

Les tranchées de vers demandent le même traitement que la maladie principale. Voyez Vers.

Transpiration arretée. La transition subite de l'état de sueur au froid, à laquelle les chevaux sont très-exposés, est une des causes les plus fréquentes de leurs maladies, et l'on ne saurait prendre trop de précautions pour en prévenir les suites. Lors donc qu'un cheval sera dans ce cas, il faudra lui faire avaler de suite 31 grammes de 'thériaque délayée dans une houteille de vin ou dans une infusion aromatique, s'il n'y a aucun signe d'inflammation ; le bouchonner forte-

ment, le bien couvrir, et lui donner ensuite de l'eau blanche chaude.

Traversine. Crevasse qui se forme au-dessous et en travers du boulet aux pieds de derrière. Voyez Crevasse.

Tumeur. Gonflement de la peau et des parties sous-jacentes, circonserit dans un espace déterminé. Les tumeurs peuvent se diviser en deux grandes classes: tumeurs inflammatoires et tumeurs lymphatiques. Les premières, formées par la stagnation du sang dans les parties tuméfiées, sont toujours accompagnées de symptômes inflammatoires, et se subdivisent en tumeurs phlegmoneuses et en érysipélateuses (voyez Inflammation). Les secondes sont produites par l'infilitation de la lymphe, et comprennent principalement les tumeurs cadémateuses, les tumeurs dures des glandes et tendons, les tumeurs sarcomateuses. Il y a aussi un autre genre de tumeurs formées par l'infilitation de la synovie, et que l'on nomme pour cela synoviales.

Les tumeurs inflammatoires se terminent comme toute autre inflammation en général; les tumeurs œdémateuses se terminent par résolution ou induration; les tumeurs dures, par résolution, ulécration ou induration; les tumeurs arcomateuses ne disparaissent guère que par extirpation.

La résolution est la terminaison la plus favorable des tumeurs inflammatoires, surtout quand elles sont situées dans quelque partie très-essentielle; on emploiera, pour l'obtenir, les moyens généraux et locaux prescrits ailleurs (voyez Inflammations et Contusions). On ne négligera pas surtout la saignée, la diète et les autres moyens antiphlogistiques.

Les tumeurs critiques déterminées par une maladie interne, et celles qui ne cédent pas dès les premiers jours aux moyens ci-dessus désignés, doivent être amenées promptement à suppuration, tant afin d'abréger les souffrances de l'animai que pour prévenir des désordres plus graves. Pour cela faire, on pourra frotter la tumeur avec un onguent suppuratif, et la recourrir d'un cataplasme de farine de moutarde que l'on aura soin de renouveler deux ou trois fois per jour : si le siège de la tumeur ne permet pas l'application de cataplasmes, on se contentera de frictions fréquentes avec l'onguent vésicaloire fondu ou le basilieum.

On reconnaît qu'une tumeur se terminera par suppuration, lorsque la tension de la peau la chaleur et le gonflement vont en augmentant : ces symptômes commencent ensuite à déeroltre quand l'abcès est formé, en sorte que l'on juge qu'il est mûr quand son centre cède à la pression du doigt et que

l'on sent de la fluctuation.

Il faut alors l'ouvrir à fond dans toute sa longueur, presser méthodiquement les bords de la plaie afin d'en expulser tout le pus, détruire toutes les brides et sinuosités, panser avec des plumasseaux secs ou enduits de térébenthine, et recouverts d'un cataplasme émollient; se conduire absolument de même que pour toute autre plaie en suppurstion, mais avoir soin de ne pas la laisser cicatriser avant que le noyau de la tumeur ne soit entièrement fondu. Il n'est pas moins dangereux d'ouvrir un abotés avant qu'il ne soit entièrement mur, que d'attendre trop tard, surtout s'îl est situé dans le voisnage d'une articulation. Selon les cas qui peuvent se présenter, voyez Plaie. Gancrine. Ulcère.

Les tumeurs des glandes demandent l'emploi des fondants à l'extérieur, et au-dedans celui des dépuraitis fondants, des diaphorétiques et même des évacuants. Comme ces tumeurs proviennent souvent d'oisiveté, mauvaise nourriture, ou insalubrité des écuries, il faut avant tout éloigner la cause qui

les a produites.

Ulcères, sorte de plaie de mauvais caractère, que l'on ne peut parvenir à cicatriser par les moyens ordinaires, et d'où découle un pus de mauvaise qualité. Les ulcères proviennent d'une cause interne qui a produit l'ulcération de la peau, ou sont la suite d'une plaie ancienne. Ils different essentiellement de la plaie simple, par une carnation molle, baveuse, blanchâtre ou livide; par la matière liquide et de mauvaise couleur qui en découle; par la difficulté que l'on éprouve à les cicatriser. Ils attaquent toutes les parties solides sans exseption, et sont plus ou moins rebelles.

Le traitement des ulcères réclame souvent l'emploi, à l'intérieur, des médicaments susceptibles de modifier l'économie

en général. Voyez Gale, Farcin, Morve, etc.

Il convient de chercher à corriger la mauvaise qualité du pus, déterger la plaie, obtenir une meilleure suppuration, qui peut soule ameuer la régénération et produire une bonne sicatrice. On remplira la première indication, d'où découlent naturellement toutes les autres, par l'emploi sagement combiné de quelques purgatifs toniques, d'un bon régime, et de dépuratifs dont la forre, et le choix doivent être appropriés à la gravité des circonstances.

On pansera les plaies avec le digestif animé ou la térébenthine; on les bassinera fréquemment avec quelque décoction aromatique ou tonique, animée d'eau-de-vie camphrée; on détruira au fur et à mesure les chairs bayeuses et les callosités avec les caustiques ou l'instrument tranchant. Si ess moyens ne produisent pas d'amendement sensible, on emploiera des détersifs plus énergiques, tels que l'ægyptiac, les teintures de myrrile et d'aloès, et l'on recouvrira l'appareil de plumasseaux chargés du suppuratif. On achèvera la cure par des procédés ordinaires, quand la plaie sera devenue vive et la suppuration de bonne qualité.

Quand l'ulcère offre des sinuosités et des ramifications profondes, il faut les ouvrir dans toute leur longueur si on peut le faire sans danger pour les parties voisines, sinon introduire les médicaments jusqu'au fond de la cavité, sous forme d'injection. Si la plaie est fistuleuse, c'est-à-dire profonde et étroite d'ouverture, il faut la traiter comme fistule. On ne doit songer à cicatriser les ulcères que lorsque la plaie est parfaitement nettoyée et en bon train de guérison. Toute tentative autérieure serait inutile et nuisible.

Varice. Dilatation surnaturelle d'une veine avec ou sans rupture de ce vaisseau. On donne plus spécialement ce nom, en maréchalerie, à un gonsiement de la veine qui passe à la face interne du jarret. Ce mal étant produit par un relâchement des tissus, demande l'emploi de topiques fortement astringents.

Vers. Les signes de cette maladie ne sont pas faciles à saisir; elle existe même quelquefois longtemps avant que l'on puisse en soupçonner l'existence. Il y a lieu de présumer qu'un cheval a des vers, quand il est sujet à des tranchées auxquelles on ne peut assigner aucune autre cause connue; qu'il est d'un appétit irrégulier, tantôt vorace, tantôt nul; quand on le voit lécher les murs, frotter sa queue contre les corps environnants, et la tenir dans une agitation perpétuelle; baver copieusement, dépérir à vue d'œil; il ne reste plus d'incertitude quand l'on trouve des vers autour du fondement ou dans la fiente.

Quand la présence des vers est compliquée de tranchées, il faut d'abord combattre cet accident à l'aide de lavements composés d'huile de noix et de vin, ot par les autres moyens que pourront indiquer les circonstances (voyez Tranchées), et recourir ensuite aux médicaments propres soit à tuer les vers, soit à les expulser. Toutes les substances fortement amères, fétides, les purgatifs drastiques, les préparations mercurielles et antimoniales, sont d'excellents vernifuges. De ce nombre sont principalement : les poudres et décoctions de gentiane, absinthe, rue, sabine, valériace, semen-tontra, mousse de Corse, l'assa-fétida, la suie de cheminée, les huiles

et savons empyreumatiques; parmi les purgatifs, l'aloès, la rhubarbe, la gomme-gutte, le mercure doux, le cinabre, le suffure noir et les autres préparations de mercure. Chacune de ces substances pent être employée seule ou combinée avec une ou plusieurs autres; mais il est bon d'associer les amers aux mercuriels, et surtout aux purgatifs.

Vertigo ou Vertige. Sorte de délire, tantôt tranquille, tantôt furieux, occasionné par une irritation directe ou sympathique du cerveau. On reconnaît deux sortes de vertige, l'essentiel et le symptomatique. Le premier résulte de la lésion directe du cerveau, soit par épanchement de sang ou de sérosités par suite de contusion à la tête, soit par l'inflammation des membranes qui le recouvrent et l'engorgement des vaisseaux de cet organe à la suite d'un coup de soleil, etc.; soit par toute autre cause locale, Dans le vertige symptomatique, au contraire, l'embarras du cerveau provient d'une cause plus éloignée, telle qu'une fêvre, ou l'obstruction des gros intestins par suite d'indigestion ou de constipation opiniàtre.

Le cheval frappé de vertige est triste, dégoûté, abattu; il laisse quelquefois tomber sa tête dans la mangeoire, ou la tient très-élevée, le nez tendu vers le râtelier; il s'appuie contre tout ce qui se trouve auprès de lui, comme pour ne pas tomber, se recule en tirant fortement sur sa longe, et se jette ensuite brusquement en avant; ses yeux sont égarés, sa démarche chancelante, ses jambes raides ou tremblantes; il ne peut faire quelques pas sans risquer de tomber; il se jette quelquefois lourdement à terre ou se heurte la tête violemment.

Gette maladie demande de prompts secours, particulièrement des saignées larges et réitérées, la diété, les boissons nitrées, les lavements. Si elle reconnaît pour cause la plénitude de l'estomaco ou l'engorgement des intestins, il faut avant tout désemplir ces viscères, et ne recourir à la saignée, si elle est encore nécessaire, qu'après avoir rempli cette première indication. Après avoir administré les premiers secours, on fera bien, dans tous les cas, de passer un séton à chaque fesse et un à l'encolure. Il ne faudra pas négliger d'attacher le cheval de manière à ce qu'il ne puisse se blesser, et de garnir de paille tous les corps durs contre lesquels il pourrait se heurter.

Vessigon. Tumeur synoviale, molle, qui survient entre l'os du jarret et le bas du tibia, à la suite d'un effort ou de toute autre cause semblable. On le nomme simple quand il

n'existe que d'un côté, et chevillé quand il se montre à la fois en dehors et en dedans. Le vessigon étant l'effet d'un relachement, demande l'emploi des liniments savonneux camphrés, de celui d'alcali volatil et d'huile, la pommade ammoniacale, le feu; en un mot, de tous les moyens propres à redonner du ton aux parties.

## CHAPITRE VIII.

# Pharmacie vétérinaire domestique.

### DES MÉDICAMENTS EN GÉNÉRAL.

On nomme médicament toute substance qui, appliquée audedans ou au-debors, dans le cas de maladie, est appelée à produire une médication quelconque, c'est-à-dire à amener un changement favorable à la santé. Sous ce rapport, il est peu de corps dans la nature qui ne puissent devenir, au besoin, autant de médicaments.

Il importe de considérer, dans les médicaments, la counaissance, le choix, la préparation, la forme et la composition, le médiage, la prescription. La matière médicale est la science qui traite de l'histoire des médicaments, et enseigne à les choisir; la pharmacie est l'art de les préparer et de les conserver.

La connaissance embrasse les caractères physiques des substances médicamenteuses, enseigne à les distinguer les unes des autres d'après ces caractères, guide dans leur application. Le choix consiste moins dans la préférence à donner à tel médicament sur tel autre, qu'à savoir discerner les substances qui réunissent les qualités requises, d'avec celles qui sont avariées ou d'une qualité inférieure; cette condition n'est pas moins essentielle que celle de la connaissance, car c'est principalement de l'empfoi d'un médicament bon ou mauvais que dépend le résultat d'une maladie.

Les médicaments en général se divisent en simples, en préparés et en composés. Le médicament simple est celui que l'on emploie tel que la nature le fournit; le préparé est celui que l'on est obligé de soumettre à certaines manipulations préliminaires afin d'en faciliter l'emploi et le rendre propre aux divers usages auxquels on le destine; le composé est celui qui résulte du mélange de plusieurs substances simples ou préparées. On divisait encore les médicaments en internes et externes, mais cette distinction est inexacte, puisque la et externes, mais cette distinction est inexacte, puisque la plupart des médicaments peuvent être employés, selon les eirconstances, à l'usage interne ou à l'usage externe. Enfin, on les a groupés encore en diverses classes d'après leurs propriétés médicales, distinction assez arbitraire, parce que ces propriétés ne sont pas toujeurs assez hien déterminées pour que l'on puisse connaître exactement la classe dans laquelle doit être rangée telle ou telle substance.

La préparation est nécessaire dans un grand nombre de substances, pour en faciliter l'emploi et les approprier d'autant plus aux usages auxquels on les destine. Les opérations principales auxquelles la préparation donne lieu sont : le triage et le lavage, qui servent à dépouiller les substances simples de corps étrangers et de parties inertes ou de moindre vertu; l'incision, la pulvérisation et la pulpation, qui ont pour objet de réduire ces substances en fragments plus ou moins menus; la dissolution, qui les fait passer de l'état solide à l'état liquide, et qui n'est elle-même qu'un mode de division; la coction, qui les ramollit et les dispose à fournir plus complètement leurs principes médicamenteux ; la distillation, qui sépare les principes volatils d'avec ceux qui sout fixes et sans vertus. Chacune de ces opérations se pratique par des procédés qui varient en raison de la nature de la substance sur laquelle on opère et de l'usage auquel on la destine.

Les médicaments composés participent des propriétés de plusieurs substances de vertus analogues, que l'on réunit en plus ou moins grand nombre, à l'effet d'obtenir de leur mélange plus d'efficacité que l'on n'en aurait trovré dans chacune d'elles employée isolément; ou bien ils sont formés de l'association de plusieurs substances de vertus différentes ou même opposées, destinées à réagir les unes sur les autres de manière à fournir un composé nouveau qui souvent ne participe d'aucun des éléments qui entrent dans sa formation; tels sont la plupart des produits chimiques. Quelquefois auss le mélange a pour but de corriger la vertu trop active d'on médicament. Les médicament composés prétant beaucom à la falsification, on doit se tenir soigneusement en garde contre cet inconvénient.

Quant à leur durée, les médicaments se divisent en officienx et en magistraux. Les premiers sont les médicaments simples et tous les médicaments préparés ou composés qui se trouvent tout prêts dans les boulques, et dont les formules sont consignées dans les dispensaires pharmaceutiques ou consacrées par l'usage; les magistraux sont ceux qui, ne pouvant se conserver longtemps, so préparent au fur et à mê-

sure des hesoins, ou qui sont composés d'après les prescriptions particulières des praticiens. Quant à la consistance, il y a des médicaments liquides, des mous, solides, secs, gazeux.

Quant à leur forme et au mode de leur application, on divise les médicaments en plusieurs classes principales qui sont : les boissons, les breuvages, les poudres, les opiats, les pilules, les lavements, les gargarismes, les fomentations, lotions et embrocations, les fumigations, les charges, cataplasmes, liniments, collyres, frictions, mastigadours, etc. L'espèce de la maladie, son siège, les indications particulières à remplir et plusieurs autres circonstances doivent déterminer laquelle de ces diverses formes il convient d'adopter; mais, en général, toutes les fois qu'on a le choix, il faut administrer les médicaments sous la forme la plus commode. c'est-à-dire, celle qui permettra de les réduire sous le moindre volume sans diminuer leurs propriétés; il faut aussi consulter dans ce choix la difficulté que l'on épronve à faire avaler au cheval des remèdes d'un goût désagréable, surtout s'ils sont trop étendus; les bols, les breuvages, les mastigadours, les frictions et onctions, les lavements, sont les moyens que l'on emploie de préférence pour les animaux.

Le mélange exige par-dessus tout la connaissance exacte des propriétés physiques et chimiques des substances qui doivent en faire partie et des combinaisons nouvelles qui en régulteront; sans cette connaissance, on courrait à chaque instant le risque de commeitre de graves erreurs, puisqu'il est vrai que beaucoup de substances ont la propriété de réagir les unes sur les autres au point de douner naissance à des composés tout-à-fait nouveaux. Il faut donc avoir soin de ne pas faire entrer dans les mélanges des éléments qui puissent se neutraliser réciproquement, à moins que cet effet ne soit prévu d'avance; il faut en outre faire subir à chaeun en particulier la préparation qui luiest propre, le peser exactement, et procéder au mélange selon les règles voultes.

La prescription a pour objet l'application des médienments; elle indique la composition, les doses des composants, la quantité, la forme et le mode d'emploi du composé. On nomme formule l'ensemble de ces indications. Il y a quatre choses principales à considérer dans les formules : la base, l'adjuvant, le correctif et l'excipient. Ce n'est pas à dire cependant que tout médicament composè renferme rigoureusement ces quatre éléments, mais c'est une règle générale sujette à beaucoup d'exceptions, aujourd'hui surfout que la médecine des animaux est presque aussi simplifiée que celle des hommes.

э пошше

La base d'une formule est la substance médicamenteuse sur laquelle repose la vertu principale du composé; tous les autres membres de la fornule ne sont que des accessoires plus ou moins utiles. Beaucoup de formules n'ont qu'une seule base; d'autres en ont deux ou plusieurs, c'est-à-dire qu'elles contiennent plusieurs substances de vertus à peu près égales, et aussi utiles l'une que l'autre.

L'adjuvant est un corps ayant à peu près les mêmes vertus que la base, et qu'on lui associe à l'effet de la rendre plus active; on emploie souvent pour adjuvant une substance qui aurait à elle seule trop d'énergie pour faire la base de la prescription; elle n'y entre alors que comme auxiliaire et à

petite dose.

Le correctif est spécialement destiné à modifier le mode d'action d'une substance trop énergique pour être administrée seule à doses suffisantes. Le correctif ne diminue pas l'action principale du médicament, comme on le ferait en donnant à moindre dose ; il l'adoucit. Ainsi on emploie le savon ou le sel de tartre pour adoucir l'action d'une résine pur-

ative, et la readre plus soluble dans l'estomac; l'éther pourra entrer dans un breuvage susceptible de causer des tranchées sans l'addition de ce correctif. Enfin on emploie quelquefois des substances aromatiques ou du miel, saus autre but que celui de corriger l'odeur ou la saveur trop repoussante, précaution bien utile quand il s'agit des animaux.

L'excipient est l'élément le moins indispensable d'une formule; il ne sert qu'à incorporer les autres substances et à donner au composé la forme qui lui convient, sans lui ajouter accune propriété nouvelle. Les excipients ou véhicules les plus ordinaires sont : le miel, la térébenthine ou les graisses, pour les médicaments mous, selon qu'ils sont destinés à l'usage interne ou externe; l'eau, le vin, l'eau-de-vio ou les huiles, pour les médicaments liquides; les médicaments secs en ont rarement besoin. La nature de l'excipient n'est pourtant pas indifférente : il faut, autant que pessible, l'approprier à la maladie, et surteut qu'elle ne puisse apporter aucun changement dans les propriétés médicales du mélange.

Voyez, pour la manière d'administrer les médicaments aux

animaux, ce mot dans le chapitre précédent.

#### VOCABULATRE

### DE PHARMACIE ET DE MATIÈRE MÉDICALE VÉTÉRINAIRES.

Acetates. Sels formés de la combinaison de l'acide acetule (vinaigre) avec une base sailfiable (voyez Acides, Sels). Ceux de ces sels dont la médecine vétérinaire fait le plus d'usage, sont : les acétates de plomb (extrait de saturne), de cuivre (ver-t-de-gris), d'ammoniaque (esprit de mindéfreus).

L'acétate de plomb est résolutif, astringent, siccatif, répercussif; il fait la base de l'eau de Goulard et d'un grand nom-

· bre de compositions siccatives.

L'acétate de cuivre est un violent poison. On l'emploie à l'extérieur comme détersif. Il fait la base de la composition improprement appelée onguent ægyptiac, et entre dans une infinité de mélanges escharotiques, siccatif; détersifs, etc.

L'acétate d'ammoniaque est diaphorétique et apéritif. Il s'administre intérieurement, à la dose de 60 à 125 grammes dans en breuvage approprié, toutes les fois qu'il s'agit de por-

ter à la peau ou aux urines.

Acides. Ce sont des corps doués d'une saveur aigre, de la propriété de rougir presque toutes les couleurs bleues végétales, de neutraliser la causticité des alcalis, et de se combiner avec les bases alcalines, terreuses ou métalliques, pour former des sels.

Ceux qui sont employés le plus souvent en nature sont : l'acide sulfurique ou huile de vitriol, l'acide nitrique, l'acide

muriatique et l'acide acétique.

L'acide sulfurique, le plus fort des acides minéraux, qui sont eux-mèmes les plus énergiques de tous, est un puissant ceustique, qui brûle et désorganise tous les corps organisés. Etendu dans une très-grande quantité d'eau, il sert à former des gargarismes et lotions détersives, des boissons acidulées, rafralchissantes, antiputrides. Mélé avec de l'esprit-de-vin, il forme l'acide sulfurique alcoolisé ou eau de Rabel, dont les propriétés détersives et astringentes sont connues. Il entre dans plusieurs compositions escharotiques et rubéfiantes.

L'acide nitrique ou eau-forte possède à peu près les mêmes propriétés générales que l'huile de vitriol; l'esprit de nitre dulcifié, ou acide nitrique alcoolisé, entre à la dosc de 15 à 62 grammes dans les boissons tempérantes, diurétiques, rafraichissantes, antiputrides. L'esprit de nitre pur s'emploie à l'extérieur comme un puissant caustique; il entre dans la

composition de l'onguent citrin.

L'acide muriatique s'emploie à l'extérieur à peu près dans les mêmes cas que le précédent, mais plus rarement. Il entre dans plusieurs topiques escharotiques. L'acide muriatique oxygéné, ou chlore, est un des plus puissants moyens de désinfection que l'on connaisse. Voyez, pour la manière de l'obtenir, le mot Fumigation.

Le gaz acide carbonique joue un très-grand rôle dans la nature; l'air atmosphérique en contient toujours plus ou moins; mais comme il s'emploie peu en nature dans la pharmacie vétérinaire, on n'en parle pas ici. Il n'en est pas de

même des carbonates.

L'acide acctique est le résultat de la décomposition des liqueurs fermentées ; plusieurs autres substances on fournissent aussi. Le vinaigre ordinaire est rafratchissant, diurétique, antiputride, aiguise l'appétit. On l'emploie à l'extérieur comme réfrigérant, légèrement détersif, répercussif et résolutif. Il entre dans la composition de beaucoup de médicaments, tant internes qu'exterues: on en prépare l'ægyptiac, l'extrait de saturne, les oxymels simple et scillituque, etc.; l'acide acctique concentré (vinaigre radical), quoque beaucoup moins énergique que les acides minéraux, peut s'employer comme caustique et rubéfant.

Acidulor. Ajouter à une boisson suffisante quantité d'un acide quelconque, pour lui donner un degré d'acidité agréable au goût. Toutes les hoissons acidulées participent des propriétés propres aux acides. Elles conviennent dans les maladies inflammatoires en général; dans le mal de feu, le vertige, les hémorrhagies, le charbon, etc., etc.

Adoucissants, Calmants, Béchiques, Emollients. Médicaments qui ont la propriété de calmer l'Irritation, apaiser la douleur, diminuer la tension des solides. Ces diverses dénominations sont à peu près synonymes, de même que les substances médicamentesses auxquelles elles s'appliquent ont des propriétés analogues entre elles; il y a pourtant quelques différences à établir: les adoucissants proprement dits et les béchiques (1) ont la propriété de lubréfler en quelque sorte les surfaces irritées, et d'atténuer d'autant l'action du principe irritant : telles sont toutes les substauces sucrées,

<sup>(1)</sup> Il fant en excepter les béchiques inclaifs, tels que le kermes minéral, l'iris de Florence, la fleur de soufre, etc.

gommeuses, mucilagineuses, les huiles douces. La dénomination de calmantes s'applique plus spécialement aux substances qui paraissent possèder en outre des vertus légèrement narcotiques et propres à émousser la sensibilité des organes affectés. Enfin, les substances émollientes ramollissent, détendent, diminuent la rigidité des fibres; ce sont : l'eau chaude, les feuilles de mauve, guimauve, parfétaire, betteraves, épinards, les racines de guimauve, la graine de lin, la mie de pain, les pulpes de fruits, etc., etc.; ces substances s'emploient, selon les circonstances, en décoctions, fomentations, fumigations, cataplasmes, etc.

Alcalis. Ce sont des corps d'une saveur àcre, urineuse, caustique, solubles dans l'eau, verdissant les couleurs bleues et rétablissant celles qui ont été altérées par les acides, neutralisant ces derniers corps pour former avec eux différents sels; ayant en outre la propriété d'être neutralisés à leur tour par les corps gras, et de former avec eux des savons. Quoiqu'un assez grand nombre de substances offrent des caractères d'alcalinité, on reconnaît trois alcalis principaux, qui sont : l'ammoniaque, la potasse et la sonde.

L'ammoniaque, autrefois alcali animal, fournit à la médecine vétérinaire l'alcali volatil, l'acétate et le carbonate

d'ammoniaque. Voyez ces mots.

La potasse et la soude fournissent des savons, différents sels, et la pierre à cautère.

Alcali volatil. Voyez Ammoniaque.

Alcool. Voyez Esprit-de-vin.

Aloès. Sue extractif concret de diverses plantes de ce nom, qui nous arrive de plusieurs contrées méridionales d'oufremer, en masses plus ou moins volumineuses, d'un brun jaune tirant quelquefois sur le rouge ou sur le vert. L'aloès est un purgait frés-usité dans la pratique vétérinaire. On le donne à l'intérieur, à la dose de 31 à 62 grammes, en pilules ou en breuvage, seul ou associée à d'autres purgaitis. La teinture d'aloès seule ou associée à celle de myrrhe est un bon déter-sif : l'aloès entre dans beaucoup de préparations internes et externes. On en trouve trois sortes dans le commerce : le succotrin, l'hépatique et le cabalin; la première est la plus estimée de toutes.

Alun. Voyez Sulfate d'alumine.

Ammoniaque liquide ou caustique. Tout le monde connaît la liqueur alcaline nommée vulgairement alcali volatil, et

que l'on obtient en saturant l'eau ordinaire d'ammoniaque gazeux. Admisisté à l'intérieur dans un breuvage approprié, à la dosc de 8 à 31 grammes, l'alcali volatil est un puissant diaphorétique qui s'emploic avec succès toutes les fois qu'il faut ou porter fortement à la peau, ou stimuler l'action de l'appareil digestif; mais il faut qu'il soit étendu dans un véhicus suffisant. A l'extérieur, il est, selon qu'on l'emplois seul, ou plus ou moins mitigé avec les hulles ou autres corps gras, caustique, rubéfiant, éminemment résolutif: on s'en sert avec succès pour cautériser les morsures et piqures d'animaux suspects, résoudre les engorgements lymphatiques, fondre ou amener à suppuration les tumeurs indolentes, étc., etc. : il entre dans la composition d'un grand nombre de liniments, et forme la base de la pommade ammoniacale de Gondret. Voyez ce mot.

Angelique. Plante aromatique de nos climats, dont la tige, les racines et les graines sont employées dans un grand nombre de compositions cordiales, stomachiques, stimulantes. Voyez Aromates.

Anis. Cette semence aromatique, que tout le monde connaît, est éminemment carminative et antispasmodique. Elle entre cemme adjuvant ou correctif dans beaucoup de prescriptions.

Anodins. Médicaments dont la propriété principale parait ètre de calmer les doulours, en émoussant, en paralysant en partie la faculté sensitive; ils ont, comme l'on voit, beancoup d'analogie avec les narcotiques, et n'en diffèrent peut-être que par un moindre degré d'action. Les adoucissants et émollients s'associent très-bien aux anodius.

Antimoine. Métal que l'on rencontre rarement pur dans la nature, et qui, par les diverses combinaisons dont il est susceptible, fournit une classe nombreuse de médicaments dont la médecine vétérinaire fait un fréquent usage. Les plus suités sont : l'autimoine cru, l'antimoine diaphorétique, le foie d'antimoine on crocus, le kermès, l'émétique. Toutes les préparations antimoniales jouissent, à divers degrés, de propriétés incisives, fondantes, diaphorétiques, vermifuges.

L'antimoine cru, ou sulfure d'antimoine, s'emploie fréquemment comme fondant, dépuratif; mais ses propriétés sont très-faibles. On le donne à la dose de 31 grammes et plus dans toutes les maladies de peau.

L'oxyde d'antimoine demi-vitreux, foie d'antimoine, crocus, possède les mêmes propriétés que le précédent, à un degré plus éminent; il est en outre un peu purgatif : on le donne à la dose de 31 à 62 grammes dans les maladies de peau et pour

combattre les vers.

L'antimoine diaphorétique (oxyde blanc d'antimoine, peroxyde d'antimoine) est fondant, incisif, diaphorétique, diurétique même : il s'emploie à peu près dans les mêmes cas que le crocus, mais avec plus de succès et à moindres doses. On préfère pour les usages vétérinaires celui qui n'a pas été lavé.

Le kermès minéral (oxyde d'antimoine hydrosulfuré rouge) est un remède dont on fitt un fréquent usage dans les affections catarrhales passées à l'état chronique, la plupart des maladies de poitrine, le rhume, etc., etc.; il est éminemment incisif, diaphorétique, fondant. On l'administre à la dose de 8 à 31 grammes en opiat, pilules ou breuvages; il entre dans une foule de préparations magistrales ou officinales.

Le tartrate d'aniimoine et de potasse (émétique, tartre stiblé) est un purgatif fondant, que l'on pent administrer au cheval à la dose de 2 à 4 grammes et au-dela; on l'associe ordinairement avec le savon, l'aloès ou diverses autres substances, et dans un véhicule approprié.

Aromatiques, Aromates. Substances végétales douées d'une odeur prononcée plus ou moins agréable, d'une saveur analogue, quelquefois acre et chaude. Toutes les substances aromatiques sont toniques, cordiales, stomachiques, vulnéraires, plus ou moins stimulantes, et l'on peut remarquer généralement que l'énergie de leurs vertus comme médicaments est en raison directe do celle de leurs propriétés physiques. Le has prix de nos plantes aromatiques indigènes les rend d'un usage très-fréquent dans la pratique vétérinaire: on en prépare des poudres, des opiats, des tentures, des extraits, des breuvages, des fumigations, des onguents, etc., etc.

Assa-fetida. Sue gommeux-résineux de la plante de cenom, qui croit en abondance dans la Perse. Cette substance,
d'une odeur fétide et d'une saveur-amère, est éminemment
anti-spasmodique, vermifuge, fondante, et très-propre à réveiller l'appétit. Ces propriétés la font employer avec succès
dans le traitement des maladies de peau et des engorgements.
lymphatiques, du farcin; dans celui des maladies vermineuses, des affections spasmodiques, du dégoût, des digestions.
défectueuses, etc: on la fait entrer à la dose de 16 à 62 grammes dans un grand nombre de formules, où elle est associée
souvent aux préparations antimonitles.

Demonths Go

Astringents. Médicaments qui ont la propriété de resserrer les tissus relàchés et de redonner du ton aux solides. De co nombre sont: les écorces de grenades, de quinquina, de chêne, le brou de noix, la racine de bistorte, les noix de galle, l'alun eru ou brâté, les vitriols bleu, vert et blanc, les acides et certains sols minéraux, les caustiques en général, l'extrait de saturne, le sel de cuisine, etc.

Les substances en question sont employées dans tous les cas où il y a quelque relâchement à combattre, tels que : hémorrhagies, diarrhées chroniques, infiltrations du tissu cellulaire, plaies baveuses et saignantes, etc., etc. Les substances dites styptiques ne different des astringentes que par une

intensité d'action beaucoup plus grande.

Aunée. La racine de cette plante aromatique, qui croît en abondance dans nos climats, est-doude d'une saveur aromatique amère très-prononcée, chaude, cordiale, stomachique, appétissante, vermitiges, anti-venteuse. On l'emploie avec beaucoup de succès à la doss de 31 à 125 grammes dans tous les cas où il s'agit de stimuler l'action de l'organe digestif et réveiller l'appétit, surtout à la suite de maladies. On l'emploie presque toujours en poudre délayée dans du vin, et on la fait entrer dans un grand nombre de préparations cordiales.

Baumes. On désigne en pharmacie, sous le nom de baumes maturels, des substances aromatiques et résineuses qui découlent naturellement de certains végétaux; mais l'on a étendu improprement cette dénomination à beauconp de médicaments composés qui n'ont aucine analogie entre eux ni avec les baumes naturels, et on s'en sert généralement pour désigner tous les onguents dans lesquels on fait enter des substances résineuses, comme aussi certaines préparations auxquelles on attribue des propriétés très-efficaces que souvent elles n'ont pas.

Quoi qu'il en soit, les diverses substances composées connues sous le nom de haume, dont la pharmacie vétérinaire

fait le plus d'usage, sont :

Le baume ou onguent d'arcéus, métange de térébenthine, de résine élémi et de graisses. Très-bon pour déterger les plaies et favoriser la cicatrisation; il entre dans la composition du direstif.

Le baume nerval. 'Cet onguent, dans la composition duquel entrent plusieurs huiles essentieles et substances balsamiques, s'emploie avec beaucoup de succès en frictions, dans les foulures, les douleurs, et faiblesses d'articulations, et dans tous les cas où il s'agit de fortifier les systèmes nerveux ou musculaire.

Le baume de saturne, dont la base est l'essence de térébenthine digérée sur l'acétate de plomb, est un puissant détersif et siccatif pour les ulcères et les vieilles plaies.

Le baume de soufre est de l'essence de térébenthine tenant du soufre en dissolution. Il s'emploie à l'intérieur à la dose de quelques grammes, répétée plusieurs fois dans la journée, et dans un breuvage approprié, comme incisif et anti-asthmatique.

Le baume tranquille n'est autre que de l'huile chargée des principes narcotiques et anodins de plusieurs végétaux. Il s'emploie à l'extérieur ou en lavements, comme calmant.

Béchiques. On désigne spécialement sous ce nom tous les médicaments qui ont la propriété d'adouct et calmer les irritations de la poitrine. (Yoyez Adoucissants.) On les associe presque toujours aux calmants ou incisifs.

Bistorte. Racine annulée, tortueuse, ligneuse, d'une saveur, acerbe et astringente. (voyez Astringents.) Sa poudre s'administre quelquefois à l'intérieur à la dose de 62 à 125 grammes, comme tonique et astringente.

Boisson, Breuvage. On désigne plus spécialement sous le nom de boisson le liquide quelconque destiné à abreuver ou désaltérer l'animal; et sous celui de breuvage, un liquide médicamenteux peu étendu et doué de propriétés plus ou. moins énergiques. La première, en général, n'est destinée. qu'à fournir à l'économie la quantité de fluides dont elle a. besoin, tandis que le breuvage doit agir plus spécialement comme médicament. L'eau blanchie, miellée, acidulée, les décoctions de quelques végétaux, forment, selon les circonstances, la boisson ordinaire des animaux malades. Les breuvages se composent d'un véhicule qui est ordinairement la vin, l'eau, une infusion ou décoction quelconque, et d'une on plusieurs substances médicamentouses douées d'une certaine énergie; on y fait entrer, selon les circonstances, du miel, des poudres simples ou composées, des extraits, des électuaires, des sels, etc., etc.; leur dose ordinaire est d'environ un à deux litres, rarement plus, répétée dans le courant de la journée, autant de fois qu'il est nécessaire.

Bols ou Pilules. Médicaments internes de consistance plus ou moins solide, auxquels on donne la forme ronde ou ovale, afin qu'ils glissent dans le gosier sans se répandre dans la bouche. On emploie cette forme pour introduire dans l'estomac des substances que l'on aurait de la peine à faire avaler autrement, ou qui se délaieraient difficilement dans un breuvage; cependant ce dernier mode d'administration doit être préféré pour les chevaux, toutes les fois qu'il ne présente pas de trop grandes difficultés. Les pilules se composent de substances sèches ou molles, incorporées ordinairement avec du miel ou de la térébenthine; il fant avoir soin de les faire assez peu volumineuses pour qu'elles puissent être avalées facilement, et de ne pas les préparer longtemps d'avance, parce qu'il y en a qui durcissent tellement en séchant, qu'elles ont beaucoup de peine à se dissoudre dans l'estomac.

Calmants. La différence qui existe entre les médicaments de cet ordre et les narcotiques, les émollients, les tempérants, les adoucissants, est si peu tranchée, qu'il est fort difficile de la saisir. Voyez ces divers mots.

Camonille. Les fleurs de cette plante jouissent à un baut degré des propriétés communes aux autres aromates ; elles sent surfout très-propres à dissiper les vents, tuer les vers, antispasmodiques, résolutives. On l'administre au-dedans et au-dehors, en poudre, infusions, lotions, cataplasmes, lavements, etc.

Camphre. Substance très-aromatique, concrète, et regardée genéralement comme une buile essentielle, puisqu'il en possède tous les caractères physiques (voyez Essences). A l'extérieur, dissous dans l'eau-de-vie ou incorporé dans des liniments, il est vulnéraire, antiputride, détersif, fortifiant, résolutif; administré à l'intérieur à petites doses, il est tempérant, antispasmodique, antiseptique; à plus forte dose, il devient tonique, échaulfant, excitant, et même fortement irritant si la dose est très-forte; on l'associe frequemment avec le nitre, l'opium, l'éther, le quinquina, etc., selon le cas pour lequel on l'emploie

Cantharides. Tout le monde connaît les propriétés extrémement vénéneuses, àcres et corrosives de ces insectes. Ils sont par cela même d'un puissant secours toutes les fois qu'il faut produire une forte Irritation à la peau. La poudre de cantharides, appliquée soit à nu, soit incorporée en suffisante quartité dans un onguent approprié, est rubéfiante, épispastique, et fait lever des ampoules. La teinture que l'on en prépare, employée en frictions, est résolutive, fortifiante, très-propre à résoudre les engorgements froids, irritante et même-rubéfiante. On l'associe quelquéois avec le camphre.

Carbonates ou sous-carbonates. Sels résultant de l'union

de l'acide carbonique avec une base; on nomme plus spécialement ces sels sous-carbonales, quand la base n'est saturée qu'incomplètement, et bicarbonales, ou simplement carbonales, quand elle l'est avec excès d'acide. Les plus usités

dans la pharmacie vétérinaire sont les suivants :

Le sous-carbonale de potasse (sel de tartre) est un sel alcalin d'une saveur àcre, urineuse. Celui de soude présente à peu près les mêmes caractères physiques; mais, comme il est moins àcre, on le fait entrer dans les prescriptions de préférrence à l'autre. Ces sels passent pour de puissants fondants, qui conviennent dans tous les engorgements lymphatiques et du farcin. On les associe souvent comme correctifs aux purgatifs drastiques; ils entrent dans la composition des savons et fournissent plusieurs composés chimiques. La dose à laquelle on les administre en nature est de 8 à 31 grammes.

Le sous-carbonate d'ammoniaque est très employé comme fondant, diaphorétique, dépuratif, tonique; c'est un puissant stimulant du système lymphatique, que l'on emploie avec succès dans le traitement du farein, des engorgements froids et chroniques, de la plupart des maladies de peau, etc. etc.

On l'emploie à la dose de 8 à 16 grammes.

Le carbonate de fer. Voyez Oxyde brun de fer.

Le carbonate de magnésie (magnésie blanche, magnésie carbonatée) est très-peu usité dans la pratique vétérinaire.

Carminatifs. On désigne sous cette dénomination collective les substances qui ont la propriété de chasser les vents contenus dans l'estomac et les intestins; telles sont les Beurs de camomille, les semences d'anis, de corlandre, l'angétique, la menthe, la lavande et presque toutes les plantes aromatiques; le camphre, l'éther, l'alcali volatil, la teinture de valeriane composée. Mais quelle que soit celle de ces substances que l'on choisisse, elle ne peut convenir qu'en l'absence de tous symptômes inflammatoires.

Cataplasmes. Médicaments externes, mous, de consistance pâteuse, destinés à être appliquée pendant un laps de temps plus ou moins long, sur une partie quelconque du corps. Ces topiques peuvent être émollients, relàchants, adoucissants, caimants, résolutifs, maturatifs, répercussifs, anodins, antiseptiques, toniques, fortifants, astringents, irritants et rubéfiants. Les farines de lin, d'orge, de seigle, de fèves, l'eau pure, les décoctions émollientes de têtes de pavots, les infusions de camomille et de sureau, forment la base et le véhicule de la plupart des cataplasmes. On y ajoute souvent de l'extrait de s'aturne ou du vinairer pour les rendre plus ré-

solutifs; des poudres de camomille ou de sureau dans le meme but; de l'opium, du laudanum, de l'extrait de pavot, du camphre, du baume tranquille, de populéum, pour augmenter leur propriété calmante et narcotique; des onguents. des graisses, des huiles, des ognons cuits, pour les rendre maturatifs et suppuratifs. On fait des cataplasmes fortifiants, antiputrides, astringents, avec des poudres de quinquina, d'écorce de chêne ou de grenades, de plantes aromatiques, etc., incorporées dans un cataplasme résolutif ou délayées avec le vin ou les décoctions aromatiques. Enfin, on fait des cataplasmes rubéfiants avec la farine de moutarde délayée à froid avec le vinaigre; on y ajoute, au besoin, des gousses d'ail écrasées, du sel de cuisine, des poudres de cantharides, d'euphorbe, etc., etc. La plupart des cataplasmes sont cuits et s'appliquent chauds; quelques-uns sont crus et s'appliquent froids.

Les cataplasmes doivent être bien cuits, bien liés, homogènes, sans grumeaux, de bonne consistance; il faut les renouveler à mesure qu'ils commencent à sécher ou à se refroidir si on les applique chauds.

Caustiques. Substances àcres qui ont la propriété de brûler et désorganiser les chairs, en laissant une croûte noire ou aschare qui se détache par la suppuration et donne lieu à une plaie vive, ce qui les a fais nommer aussi escharotiques. Les caustiques s'emploient à l'extérieur pour cautériser les moveuses, pour consumer les chaires molles et boveuses, ranimer les plaies indoentes, détacher les eschares gangréneuses, ramener les ulcères à l'état des plaies simples, ouvrir certaines tumeurs, etc. Les caustiques les plus usités sont: l'alun brûté, le sulfate de cuivre (vitriol blou), le sublimé corrosit, l'arsenie, le bourre d'antimoine, la pierre infernale, la potasse ou la soude caustique (pierre à cautère), les acides nitrique, sulfurique, mirrique, els

Céruse (sous-carbonate de plomb, oxyde blanc de plomb). Elle s'emploie à l'extérieur comme siccative et astringente; elle forme la base de plusieurs onguents et poudres siccatives.

Charge. On nomme ainsi une sorte de médicaments externes particuliers à la pratique vétérinaire, et qui tiennent le milieu, pour la composition et la consistance, entre les cataplasmes et les pommades ou onguents. Ce sont, en général, des préparations fortiliantes et résolutives dans lesquelles on fait entirer des onguents, de la poix, de la térébenthine, du savon, des essences, de l'eau-de-vie camphrée, etc. Le meilleur mode de les appliquer est de bien frictionner la partie malade et d'y laisser des étoupes enduites de la composition employée.

Cinabre (sulfure rouge de mercure). Cette poudre s'emploie à l'intérieur comme fondante, dépurative, diaphorétique, particulièrement dans les maladies de peau; et à l'extérieur pour ranimer les chairs molles et baveuses. Le cinabre entre dans une foule de préparations antifarcineuses, antipsoriques, antidartreuses; on le donne intérieurement à la dose de 8 à 31 grammes.

Ciguë. Cette plante très-vénéneuse est employée à l'extérieur comme foudante, résolutive, anticancéreuse. On pilo la plante froide avec de l'huile, et on l'applique en guise de cataplasmes sur les morsures vénimeuses ou sur les tumeurs squirrheuses, ou bien on incorpore la poudre dans les cataplasmes résolutifs.

Colcotar (oxyde rouge de fer).

Collyres. C'est le nom que l'on donne à tous les médicaments destinés à être appliqués sur les yeux; il y en a de liquides, de mous, de secs et de gras. En général, on rend les collyres liquides, émollients et calmants, résolutifs et fortifiants, selon les diverses périodes de l'affection qu'ils sont destinés à combattre; les premiers se composent ordinairement de décoctions émollientes dans lesquelles on ajoute souvent dest-étes de pavots ou du laudanum, et s'appliquent tièdes; les infusions de sureau, de mélilot, de camomille, forment la base ordinaire des collyres résolutifs; on peut y ajoutor, selon les circonstances, l'extrait de saturne; le camplire, le vitriol bleu, l'alun ou la pierre divine dissous daus l'eau, composent la plupart des collyres fortifiants.

Les collyres secs sont des poudres légèrement corrosives et astringentes que l'on insuffie dans l'œil pour détruire une taie ou redonner du ton à cet organe dans certaines affections chroniques; de ce nombre sont : le sucre, l'alun, le vitriol blanc ou bleu, la tutle, le sel ammoniac, etc. Les collyres mous sont des cataplasmes; enfin, les collyres gras sont des pommades que l'on place dans l'angle des paupières afin que le clignotement des yeux les étende.

Confection d'hyacinthe. Voyez Electuaires.

Cordiaux. Expression vicieuse par laquelle on désigne vulgairement une série nombreuse de substances simples ou composées, qui, dans l'énfance de l'art, étaient censées fortifier le cœur, mais qui, au fait, exercent une action stimulante plus ou moins prononcée sur l'ensemble de l'économie animale; d'où s'ensuit que ce mot peut être considéré comme synonyme de tonique, fortifiant, corroborant, si ce n'est que les cordiaux proprement dits n'agissent qu'à l'intérieur. Yoyez Stomachiques, Toniques,

Coriandre. Les propriétés de cette graine sont, à très-peu de chose près, les mêmes que celles de l'anis.

Crème de Inrire (tartrate acidulé de potasse). Ce sel est rafraichissant, diurétique, tempérant; à plus haute dose il devient purgatif minoratif. On l'administre, selon l'effet que l'on en veut obtenir, à la dose de 31 à 125 grammes, et même plus.

Cristal mineral. On appelle ainsi le sel de nitre fondu.

Crocus. Voyez Fois d'antimoins.

Dépuratifs. On a nommé ainsi des médicaments auxquels on attribuait la propriété spéciale de purifier le sang; tels sont les incisifs et les fondants, les diaphorétiques, diurétiques, purgatifs, Ceux des médicaments auxquels on peut attribuer plus spécialement la propriété dépurative, sont : le savon, l'assa-fétida, la gomme ammoniaque, l'aloès, la rinubarbe, les amers ci-dessus désignés, l'oxyde demi-vitueux, ét vartout l'oxyde blanc d'antimoine, le kermès, le soufre, le carbonate d'ammoniaque, celui de potasse ou de soude, le cinabre, le mercure doux, etc., etc.

Dessiccațifs. Médicaments externes de nature plus ou moins astringente, qui, appliqués sur les plaies, ont la propriété de s'opposer à la sécrétion du pus et de les dessécher; tels sont la cèruse, l'extrait de saturne et toutes les préparations de plomb; en un mot, toutes les substances légèrement astringentes. Il est dangereux de faire trop it usage des dessiccatifs, surtout pour les plaies accompagnées de perte de substances et pour toutes celles qui ont évidemment besoin de suppurer. Yoyaz, chapitre précédent, Plaies.

Diaphorétiques, Sudorifiques. Ces deux mots sont à peu près synonymes, et désignent les médicaments qui ont la propriété d'accroître la transpiration; toute la différence entre eux consiste en ce que l'action des sudorifiques est plus éhergique que celle des diaphorétiques. Quoi qu'il en soit, les médicaments de ce genre les plus usités sont: les infusions chaudes de sureau, de sauge ou de quelque plante aromatique que ce soit; les décoctions en poudre de garàc. sassatique que ce soit; les décoctions en poudre de garàc. sassatique que ce soit; les décoctions en poudre de garàc.

frås, squine, salsepareille, bois de genévrier; les préparations antimoniales, l'alcàli volatil à plus haute dose, l'esprit de Minderérus, toutes les substances aromatiques, sous quelque forme que ce soit, la thériaque dans le vin, l'eau-de-vic, etc. Ces substances étant toutes plus ou moins échauffantes, on doit s'en abstenir toutes les fois qu'il y a des symptômes inflammatoires ou que l'on doit les craindre.

Détersifs. Médicaments qui ont la propriété de déterger ou nettoyer les plaies; tels sont, pour les ulcérations superficieles, l'eau d'orge acidulée, le miel rosat, l'oxymel, l'eau de Rabel; pour les plaies, l'eau-de-vie camphrée, les teintures de myrrhe et d'aloès camphrées ou non, le miellé, les infusions aromatiques, les suppuratifs, etc., etc.

Digestifs. Médicaments externes qui ont la propriété de favoriser le travail de la suppuration et la formation des chairs. Le plus simple de tous est la térébenthine; on lui associe au besoin le basilicum si la suppuration a besoin d'être excitée, le styrax, l'onguent d'arcœus, de camphre, les teintures de myrrhe et d'aloès, l'essence de térébenthine.

Diurétiques. Médicaments propres à augmenter la sécrétion et l'excrétion des urines, ce qui les rend très-propres à seconder l'action des autres dépuratifs. Les diurétiques les plus usités sont: le sel de nitre, le camphre à très-petites doses, les carbonates de potasse et de soude, l'esprit de nitre duicifié, l'antimoine diaphorétique non lavé; la crême de tartre, le savon; parmi les substances végétales, la scille, les ractines do fraisier, d'asperge, de chiendent; l'oxymel simple ou seillitique, la térébenthine, le vin blanc, etc. Ces diverses substances s'emploient suivant les circonstances et selon le choix du praticien, soit une à une, soit associées dans divers mélanges.

Eau. L'eau est nou-seulement le véhicule le plus ordinaire des médicaments liquidles, mais elle possède encore par elle-inême des propriétés médicales assez marquées; l'eau très-froide ou glacée est employée en médecine comme un très-bon résolutif dans les contusions récentes et dans plusieurs autres circonstances analogues; l'eau chande employée en fómentations ou à l'état de vapeur, est émolliente.

Eau-de-vie. Voyez Esprit-de-Vin.
Eau-de-Rabel. Voyez Acide sulfurique.
Eau-forte. Voyez Acide nitrique.

Eau-de-vie camphrée. Elle est esseutiellement résolutive, vulnéraire, fortifiante, antiputide; on l'emploie à l'extérieur pour résoudre les engorgements, fortifier les muscles et tendons, déterger les plaies, combattre la gangrène; elle entre dans beaucoup de topiques résolutifs et antisepiques; on l'administre aussi quelquefois à l'intérieur, Voyez Camphre.

Eau-de-vie de savon. L'eau-de-vie ordinaire ou camphrée, chargée de savon, est un très-bon résolutif employé avec succès dans les écarts, entorses, faiblesses d'articulations, engorgements froids.

Eau végéto-minérale (eau blanche, eau de Goulard). C'est un mélange d'extrait de saturne et d'eau-de-vie; elle est résolutive, siccative, répercussive, rafrachissante, et s'emploie avec succès dans le traitement des contusions graves, de certaines tumeurs, des brûlures et des vieilles plaies. On ne l'administre pas à l'intérieur.

Eau ou esprit vulnéraire. Mêmes propriétés à peu près que l'eau-de-vie camphrée.

Ecorce de chême. Elle possède plusieurs des propriétés du quinquina, mais à un moindre degré. On en prépare des décoctions astringentes et antiseptiques; on en saupoudre quelquefois les plaies qui ont des dispositions à la gangrène.

Ecorce d'orange, de citron. Leur propriété, très-aromatique, les fait admettre au nombre des substances cordiales, stomachiques, carminatives.

Electuaires. On donne le nom d'électuaires, opiats, confections, à des médicaments composés, mous, qui ont le miel
pour excipient, et s'administrent ordinairement sous forme
de bol ou délayés dans un breuvage. Comme ces préparations se composent, en général, de substances énergiques
réunies en assez grand nombre, on leur attribue de trèsgrandes propriétés; il est peu de substances que l'on ne puisse
y faire entrer. Les électuaires officinaux les plus usités dans
la pratique vétérinaire sont la thériaque et la confection
d'hyacinthe; mais on donne cette forme à une foule de prescriptions magistrales.

Quoique la thériaque ait beaucoup perdu de son ancienne éélébrité, elle est encore un des médicaments les plus précieux que l'on puisse employer dans la médecine des chevaux. La thériaque bien préparée est stomachique, légèrement diaphorétique et astringente, vermifuge, carminative. On l'emploie avec heaucoup de succès à la suite des maladies longues, dans toutes les circonstances où il s'agit de réveiller l'appétit et de fortifier l'estomac; dans les maladies épidémiques, charbonneuses, vermineuses, les diarrhées chroniques, les arrêts de transpiration, les indigestions, les piqures et morsures suspectes, etc., etc. On l'administre en bol, mais le plus souvent délayée dans le vin ou dans une infusion aromatique, à la dose de 31 à 62 grammes par jour, quelquefois davantage. Cet électuaire pout-être regardé comme le cordial par excellence, et remplacer la plupart des autres préparations ànalogues.

La confection d'hyacinthe possède à peu près les mêmes propriétés que la thériaque, mais à un degré un peu moindre; elle est employée plus spécialement pour absorber les acides de l'estomac; on l'administre à la même dose et de même

manière que la thériaque.

Du reste, il est peu de médicaments sur lesquels la cupidité s'exerce autant que sur les électuaires, en raison de la facilité qu'ils prêtent aux faisifications.

Emétique. Voyez Antimoine.

Emollients. Un appelle ainsi des médicaments qui ont la propriété de raunollir, de relâcher les fibres, de détendre les tissus; ils ont beaucoup d'analogie avec les adoucissants et les calmants. Les mélileurs émolilents sont: l'eau chaude et sa vapeur, les fœuilles, fleurs et racines de mauve, de guimauve, de bouillon blanc, les fœuilles de laitue, de pariétaire, de morelle, de bourtache, d'épinards, de betterave, les semences de in, les pulpes de pommes de terre, de carotte et de plusieurs autres racines, un grand nombre de farines. Les émolients conviennent toutes les fois que la peau a besoin d'être ramollie, humectée, détendue, et qu'il y a des symptômes inflammatoires à combattre tant au delors qu'au-iedans. Lès médicaments de cette classe s'administrent en letions, tiunigations, fomentations, cataplasmes, boissons et lavements.

Ils opèrent beaucoup mieux à l'aide d'une chaleur douce

et humide qu'à froid.

Encens. Voyez Résine.

Epispastiques. Substances qui, appliquées à l'extérieur, ont la propriété de soulever l'épiderme et de produire des ampoules remplies de sérosités, avec tous les symptômès d'une véritable brûlure. Les épispastiques les plus usités sont les cantharides et leurs diverses préparations, telles que l'onguent vésicatoire et la teinture; l'alcali volatil, et surtout la pommade ammoniacale; on peut y joindre la moutarde,

le suc d'ognon, les liquides bouillants, en un mot, toutes les substances propres à produire une irritation prompte et vive. les épispastiques ou vésicants brôtent à la manière des caustiques, avec la différence que ces derniers produisent, au lieu d'ampoules, des eschares qui persistent plus ou moins longtemps.

Espècss. Nom générique que l'on donne à des substances de mèmes nature et propriété, que l'on mélange ensemble afin de leur donner réciproquement plus de vertus. Ainsi, on prépare dans toutes les pharmacies des espèces émollientes, amères, vulnéraires, vermifiges, pectorales, etc., etc., qui ne sont autre chose que des réunious de plantes ayant les mêmes propriétés, coupées menues et mélangées ensemble. On doit avoir l'attention, es préparant ces mélanges, de n'y admettre que des substances ayant à peu près la même pesanteur, et divisées en fragments à peu près égaux. Ces espèces s'emploient de la même manière que les plantes qui entrent dans leur composition; les poudres composées sont infiniment préférables aux espèces proprement ditss.

Esprii-de-vin. L'esprii-de-vin ou alcool est une liqueur beaucoup plus légère que l'eau, volatile, très-inflammable, d'une saveur très-chaude, mais agréable, que l'on retire par le procédé de la distillation du vin ou de toute autre liqueur fermentée. Ses propriétés médicales sont éminemment cordiales, vulnéraires, antiputrides, sudorifiques; ses usages sont très-multipliés. On s'en sert pour dissoudre les résines et gommes-résines, les huiles essentielles, le camphre, quelques builes grasses, pour fabriquer les éthers, l'eau de Rabel, les esprits de nitre et de sel duicifiés, les eaux aromatiques spiritueuses, les teintures, et une foule de préparations officinales ou magistrales. La liqueur si connue sous le nom d'eau-de-vie n'est autre chose que l'esprit-de-vin allongé d'eau; elle jouit des mêmes propriétés, mais à un degré plus faible.

Esprit de nitre, de sel. Voyez Acides.

Esprit de Mindérérus (acétate d'ammoniaque). C'est une éombinaison de l'ammoniaque avec l'acide acètique (vinaigre distillé). Il est employé fréquemment comme diurétique, diaphorétique et dépuratif. On le donne, selon la force de l'animal et selon l'effet que l'on veut obtenir, à la dose de 31 à 125 grammes dans un breuvage approprié.

Ether sulfurique. L'éther sulfurique, le seul dont on fasse un usage fréquent dans la médecine des animaux, est un liquide blanc, plus léger et plus inflammable que l'esprit-devin, d'une odeur suave très-pénétrante; appliqué sur la peau, il se volatilise incontinent en laissant une sensation froide très-prononcée. L'éther est un puissant antispasmodique et calmant; à plus haute dose il devient excitant. On en fait un grand usage dans toutes les affections spasmodiques, les coliques venteuses et autres, les suites d'indigestion, les convalescences difficiles. On l'administre, selon les circonstances, à la dose de 31 gram, et plus, dans un breuvage ou antispasmodique, ou fortifiant. La propriété qu'il a d'absorber instantanément le calorique de tous les corps qu'il touche, pour se volatiliser, en fait un très-bon remède contre la brûlure.

Euphorbe. C'est un suc gommo-résineux concret, d'une saveur extrêmement acre, que l'on n'emploie ordinairement que dans les préparations irritantes destinées à l'usage externe. La teinture d'euphorbe est un très-bon résolutif et s'emploie en outre avec succès pour déterger les vieux ulcères.

Extraits. On nomme ainsi les principes solubles des végétaux obtenus par expression et rapprochés en consistance presque solide par l'évaporation de l'humidité.

Les extraits que la médecine vétérinaire emploie le plus fréquemment, sont ceux de genièvre, de rhubarbe, de gentiane, d'aunée, de pavot, de séné, étc.; l'opium, l'aloès et plusieurs autres substances exotiques sont de véritables extraits.

Les médicaments en question possèdent, sous un moindre volume, la plupart des propriétés de la plante d'où ils sont tirés ; leur consistance molle permet de les employer en bols ou en breuvages; on les administre généralement à la dose de 31 à 93 ou 125 grammes.

Farines. On désigne ainsi la plupart des semences réduites en poudre, surtout les semences dites farineuses. Les plus usitées sont celles de lin, de seigle, d'orge, de fèves, de lupins. Elles sont toutes plus ou moins émollientes et résolutives; on les emploie principalement à faire des cataplasmes; les farines proprement dites servent à blanchir la boisson des chevaux malades, afin de la rendre émolliente et adoucissante. La poudre ou farine de moutarde sert à faire des cataplasmes rubéfiants.

Fenouil. Cette semence aromatique jouit des mêmes propriétés que celles d'anis et de coriandre.

Fer. Ce métal a figuré pendant longtemps parmi les mé-

dicaments les plus héroïques; on le considérait comme, le, tonique par excellence. Quoiqu'il ait perdu beaucoup de son, ancienne renommée, il fournit encore à la matière médicale de nombreux produits, dont les propriétés toniques, apéritives, astringentes, ne sont pas à dédaigner.

La limaille de fer porphyrisée se donne à la dose de 62 à . 15 grammes, en bols ou en opiat, dans l'hydropisie et la plupart des maladies provenant du relachement des solides.

Le safran de mars apéritif (oxyde brun de fer) et l'éthiops martial (oxyde noir) possèdent, à un degré supérieur, les mêmes propriétés que la limaille; on les administre dans les mêmes cas, à la dose de 31 à 62 grammes; le safran de marsest le plus suifé; on l'associe parfois au 'quinquina'.

La preparation connue sous le nom de boule de Nancy est un tartrate de potasse et de fer; on l'emploie comme vulnéraire, résolutive et astringente.

Foie d'antimoine, Voyez Crocus.

Foie de soufre. Voyez Sulfure de potasse.

Fomentation, embrocation, lotion. On donno ces divers, noms à des liquides médicamenteux destinés à l'usage externe. L'application, au moyen de corrpresses ou d'étoupes, d'un liquide aqueux et chaud, s'appelle fomentation; c'est une tenbrocation si le liquide est froid. On emploie souvent pour ce dernier usage des solutions salines, de l'eau-de-vie camphrée, des huiles, des métanges divers. Enfin, la simple lotion consiste à laver et bassiner plus ou moins fréquemment. la partie malade; tous les liquides faisant la matière desfomentations et embrocations peuvent également servir en lotions. En général, les fomentations sont émolientes, quelquefois antiseptiques; les embrocations; plus souvent résolutives, répercussives, astringentes; les lotions, détersives, siccatives, astringentes;

Formule. Voyez Médicament.

Fortifiants. On doit comprendre sous co nom toutes substances médicamenteuses ou alimentaires susceptibles de relever les forces générales de l'économie animale. Ce mot pourrait être considéré comme synonyme de tonique, si ce n'est que l'action des toniques proprement dits paraît être plus locale et moins étendue que celle des fortiliants.

Fougère mêle. La racine de cette plante, amère, astringente, est un vermifuge que l'on peut donner au cheval à la dose de 31 à 125 grammes, en poudre, soit seule, soit combinée avec quelques autres anthelminthiques.

Fumigation. On entend par co mot, ou l'action de diriger certaines vapeurs sur une partie du corps, à l'effet d'y produire une médication quelconque, on un moyen de désinfectre les heux insalubres. Les vapeurs d'eau ou de décoctions chaudes, et les fumées d'aromates que l'on fait brûler lentement, sont la matière ordinaire des fumigations ; on les rend, à volonté, émollientes, détersives, aromatiques, etc. Ces émanations sont conduites par les moyens convenables, daus la gorge ou les naseaux.

Les fumigations désinfectantes se bornent ordinairement à faire brûler des substances aromatiques ; mais ce moyen est fort illusoire, en ce qu'il ne fait que masquer les mauvaises odeurs sans détruire les miasmes contagieux. Le procédé suivant est beaucoup plus efficace : après avoir évacué et nettoyé l'écurie que l'on veut désinfecter, on en calfeuire les fenètres ; en place au milieu une petite terrine de grès contenant 500 grammes de sel marin, 78 grammes de manganêse et 250 grammes d'eau; on verse sur le mélange 250 grammes d'acide sulfurique concentré; on se retire précipitamment, et l'on ferme la porte, en ayant soin de ne rentrer dans l'écurie qu'au bout de dix à douze heures, et de n'y ramener les chevaux qu'après l'avoir bien aérée. Les doses ci-dessus indiquées suffisent aisément pour une écurie de trente chevaux et plus; il faudrait les augmenter si elle était beaucoup plus grande.

Galanga. Cette racine, qui nous vient de l'étranger, possède à un très-haut degré les propriétés stimulantes des aromates énergiques. Elle entre dans la plupart des poudres et confections cordiales. On peut la faire entrer dans les prescriptions, à la dose de 31 grammes et plus.

Gargarismes. Médicaments liquides destinés à injecter ou étuver l'intérieur de la bouche et de la gorge. L'eau d'orge ou de guimauve miellée et quelquefois acidulée, forme la base la plus ordinaire dus gargarismes adoucissants; on les rend quelquefois plus détersifs par l'addition du miel rosat, de l'eau de Rabel, de l'eau-de-vie camphrée, etc.

Gayac. Voyez Sudorifiques.

Genevrier. Cet arbrisseau, très-commun dans nos climats, jouit d'une très-grande réputation en médecine. Son bois est un très-bon sudorifique, qui pourrait suppléer le gayac si

. Vétérinaire.

celui-el n'était déjà à très-bon marché; ses bales, très-aromatiques, sont cordiales, stomachiques sans être irritantes; on en prépare une poudre et un extrait qui sont très-usités. On peut administrer l'une ou l'autre de ces préparations à la dose de 31 à 125 grammes, toutes les fois qu'il s'agit de réveiller les forces digestives sans trop échauffer.

Gentiane. Cette racine, extrémement amère, est éminemment stomachique, fobrique, fébrique, anti-vernineuse, dépurative, légèrement diaphorétique, échauffante. Son usage dans le traitement des maladies des chevaux est extrémement répandu; on l'associes souvent aux préparations antimoniales et aux autres dépuratifs, à la dose de 62 à 125 grammes et au-dessus.

Gingembre. Aromate énergique dont les propriétés, très-.. stimulantes sont analogues à celles du galanga.

Gomme arabique. Cette gomme est très-adoucissante, pectorale, émolliente, calmante; on l'emploie avec succès dans toutes les maladies qui proviennent de l'irritation des voies. aériennes, et dans le traitement des affections inflammatoires en général; on en compose des breuvages et opiats, dans lesquels on peut la faire entrer à la dose de plusieurs onces parjour. Les gommes de nos climats jouissent à peu de chose près des mêmes vertus, et coûtent moins cher.

Gomme-gutte. Purgatif drastique que l'on ne doit employer qu'avec ménagement; on la donne à la dose de 8 à 31 grammes, rarement seule.

Gommes-résines. Les gommes-résines sont des sucs laiteux, qui découlent de certains régétaux et durcissent à l'air. Elles, se dissolvent assez bien dans l'eau-de-rie faible, mais mai dans l'esprit-de-rin ou daus l'eau. Les plus employées dans la pratique rétérinaire sont l'assa-fétida (voyez ce mot), la gomme ammoniaque, le galbanum, l'euphorbe, la myrrhe et Pencens.

Quoique la gomme ammoniaque ne présente pas tout-A-fait, les mêmes caractères physiques que l'assa-fétida, elle jouit à peu près des mêmes propriétés et s'emploie de la même manière et dans les mêmes cas, particulièrement dans le traitement du farcin et des maladies analogues.

Goudron. Cette racine s'emploie souvent à l'extérieur comme résolutive, nervale, fortifiante; elle entre dans la plapart des charges, et dans quelques préparations onguentaires, Graisse. La graisse récente est émolliente, adoucissante, onctueuse, provoque la suppuration, surtout quand elle est chaude; on l'emploie en nature pour nourrir la corne, lui donner du liant et l'empêcher de se fendre; elle forme la base et l'excipient de tous les onguents; on la fait aussi entrer dans les cataplasmes maturatifs; les graisses les plus usitées sont celles de porc ou saindoux et le suif de mouton.

Guinaune. Les diverses parties de cette plante entrent dans la plupart des prescriptions émollientes, tant internes qu'externes. La poudre de la racine est d'un usage presque général; on la donne aux jeunes chevaux qui jettent leur gourme; on en compose avec le miel des mastigadours adoucissants; on la fait entrer dans presque tous les breuvages ou opiats 'adoucissants; on la fait manger avec le son, ou on la lui donne em boisson aux moindres signes de rhume, etc. Voyez Poudres.

Huiles. Les huiles se divisent en deux grandes classes : en huiles grasses ou fixes, et en huiles volatiles ou essentielles. ·Les premières, fournies par les règnes végétal et animal, sont des liquides gras, onctueux, combustibles, se combinant avec les alcalis pour former de véritables savons : telles sont les huiles d'olive, d'amande douce, de lin, de noix, de colza, de poisson, d'os, etc.; elles possèdent, à peu de chose près, les mêmes propriétés médicales que les graisses, et servent à une foule d'usages pharmacentiques; on en compose des savous, des onguents, des emplatres, des liniments et embrocations : on les fait entrer dans des cataplasmes, des lavements, etc. Comme les vertus de ces huiles différent peu entre elles, on choisit de préférence les moins chères pour les usages vétérinaires. Cependant les huiles animales sont généralement plus grasses et plus onctueuses que celles que l'on retire du règne végétal; celle de lin est résolutive et siccative.

Les huiles essentielles ou essences se distinguent des précédentes par leur volatilité, leur odeur aromatique et leur saveur chaude; elles sont aussi bien plus inflammables, se dissolvent parfaitement dans l'alcool et les huiles grasses, et ile se combinent qu'incomplètement avec les alcalis; on les recise combinent qu'incomplètement avec les alcalis; on les reques. Les plus usitées dans la plarmacle vétérinaire sont les essences de térébentline, de lavande, de romarin; elles sont très-pénétrantes, résolutives, fortifiantes. On les emploie fréquemment en frictions dans les foulures des tendons, faiblesses d'articulations, efforts, engorgements froids, etc.; l'essence de térébenthine, plus active que les autres, a l'inconvénient de faire tomber les poils; elle est très-employée dans les pansements comme digestive, détersive, et propre à arrêter les progrès de la gangrène. Les essences d'anis et autres semences aromatiques, de camomille, de genièvre, etc., sont stomachiques, autispasmodiques et anti-venteuses. Les essences ci-dessus désignées entrent dans la plupart des liniments, charges, et autres topiques fortifiants et nervins.

Huile de laurier. C'est une huile épaisse comme du beurre, fournie par les baies du laurier commun, et qui tient des huiles grasses et du ressences; on en fait un fréquent usage à cause de ses propriétés à la fois résolutives, nervales, fortifiantes et émollientes.

Huile de cade. Elle s'obtient par la combustion d'une espèce de genévrier; elle est épaisse, noire, d'une odeur analogue à celle du goudron, et s'emploie principalement dans le traitement de la gale.

Huile empyreumatique. C'est un des produits de la décomposition des matières animales par le feu. C'est un puissant vermifuge et antispasmodique, dont on fait un fréquent usage, principalement dans le traitement des maladies vermineuses; on s'en sert aussi dans le traitement de la gale. La dose est de 16 à 62 grammes; en en prépare un savon dont l'usage est beaucoup plus commode que celui de l'huile en nature.

Incisifs. Médicaments dont l'action principale paratt être de diviser et détacher les mucosités qui s'attachent aux membranes muqueuses des organes de la respiration, et de faciliter l'expulsion de ces humeurs. Tous les médicaments susceptibles de stimuler légèrement lesdites membranes, peuvent être considérés comme de bons incisifs. Tels sont, dans l'ordre de leur énergie, les poudres de guimauve, réglisse, iris, aunée, seille; le savon, la gomme ammoniaque, l'assa-fétida, l'oxymel simple et le scillitique, le kermès et la plupart des autres préparations d'antimoine; l'émétique à petites doses.

Jalap. La racine de cette plante et son extrait résineux sont un purgatif d'rastique que l'on emploie rarement seul pour le cheval, mais que l'on associe quelquefois aux autres purgatifs comme adjuvant.

Kermės. Voyez Antimoine.

Lavande. Cette plante jouit des mêmes propriétés que la plupart des autres aromates; le bas prix de son huile essentielle la rend d'un fréquent usage dans la pratique vétérinaire. Voyez Huiles essentielles. Lavements. Médicaments liquides destinés à être introduits dans le rectum. Voyez, au chapitre précedent, le mot Lavement.

Laxatif. Synonyme de purgatifs doux. Le miel à hautes doses, les hoissons émollientes chaudes, la manne grasse et la crême de tartre sont les plus usités.

Laudanum. On appelle ainsi la teinture d'opium composée; c'est un très-bon calmant que l'on emploie d'une infinité de manières différentes. La dose à l'intérieur est de 16 à 62 grammes.

Liniments. Médicaments externes d'une consistance moyenne entre les huiles et les onguents, et destinés à être employés sous forme de frictions. Le savon, les huiles, onguents et autres corps gras, forment la base des liniments; on y ajoute, selon les indications, des essences, de l'ammoniaque liquide, de la teinture de cantharides, quelquefois des acides concentrés, etc., étc.

Lotion. Voyez Fomentation.

Mastigadour. Médicament de consistance plus ou moins solide que l'on roule dans une toile en forme de boudin, afin de le suspendre dans la bonéhe du cheval. On administre ainsi des substances destinées à stimuler l'action des glandes salivaires, ou des médicaments adoucissants que l'on veut faire couler lentement dans la gorge. Les pondres aromatiques et plus ou moins irritantes forment ordinairement la base des premiers; celles de guimauve ou de réglisse composent la plupart des mastigadours adoucissants; le miel est l'exclujent le plus ordinaire de ces diverses compositions; on emploie souvent les mastigadours chez les chevaux dégoûtés ou dans les affections de la gorge.

Menthe poivrée. Cette plante est antispasmodique, vulnérier, cordiale, antiventeuse, et possède à un haut degré toutes les autres propriétés des plantes aromatiques en général; elle s'administre de même en infusion; sa poudre entre dans plusieurs composés. La mélisse possède les mêmes propriétés à un degré moins énergique.

Mercure. Ce métal fournit à la médecine une foule de médicaments héroïques, notamment le mercure doux, le sublimé corrosif, l'éthiops minéral (sulfure noir de mercure), le cinabre, le précipité rouge ou blanc; mais la plus usitée de ses préparations est l'onguent mercuriel. Voyez ces divers mots. Mercure doux (muriate ou hydrochlorate de mercure). Ce sel est un puissant fondant, vermifuge, purgatif et dépuratif; on le donne à la dose de 4 à 16 grammes, particulièrement pour le traitement du farrin, des maladies vermineuses et de peau, de la morve, etc.

Miel. Il n'a par lui-même d'autres propriétés médicales que d'être très-adoucissant, légèrement purgatif; il entre dans tous les breuvages pectoraux, incisifs, dans les électuaires, les bols, etc. Il convient beaucoup dans le traitement de toutes les maladies d'irritation

Muriates. Sels formés de l'union de l'acide muriatique avec une base; la médecine vétérinaire emploie les muriates de soude (sel marin), d'ammoniaque (sel ammoniac), de mercure doux et corrosif, etc., etc.

Nicotiane. Voyez Tabac.

Nitrates. La médecine vétérinaire fait un fréquent usage des nitrates de potasse et d'argent fondu. Voyez Sel de nitre et Pierre infernale.

Oliban ou encens. L'oliban et la myrrhe sont deux gommesrésines que l'on fait entrer dans beaucoup de fumigations aromatiques et de teintures détersives et vulnéraires.

Onguents. Ce sont des médicaments composés, de consistance molle, destinés à l'usage externe, et qui ont pour base des corps gras; on donne pourtant ce nom à l'ægyptiac, quolqu'il ne soit autre chose qu'un oxymel de cuivre. Ces compositions participent toutes plus ou moins des propriétés médicales des corps gras en général (voyez Graisse), sauf celles qu'elles empruntent des substances qui entrent dans leur composition. Quoique la liste des onguents employés dans l'art vétérinaire soit encore assex nombreuse, on peut réduire aux suivants le petit nombre de ceux dont l'utilité ne peut être révoquée.

Onguent de pied. It est destiné à nourrir la corne du sabot et à en entretenir la souplesse. Il résulte d'un mélange à chaud de parties égales d'axonge, de cire et de térébenthine.

Onguent mercuriel. Excellent fondant que l'on emploie avec le plus grand succès dans le traitement de tous les engorgements, celui du farcin, de la gale et de toutes les maladies cutanées ; il a de plus l'avantage de favoriser la crue du poil et de le rendre lisse et l'uisant, loin de l'altérer.

Onguent vésicatoire. Résolutif énergique, irritant, épispastique, suppuratif; on l'emploie dans une foule de circonstances, et surtout pour résoudre les engorgements froids qui ont résisté à l'usage de l'onguent mercuriel.

Onguent basilicum. Il est utile pour le pansement des sétons et celui des plaies qui suppurent mal.

Onguent de laurier. C'est un très-bon remède, qui possède toutes les propriétés de l'huile de laurier. Voyéz ce mot.

Onguent d'althéa. Il est émollient, relachant, calmant et adoucissant. L'onguent de peuplier possède les mêmes propriétés à un degré bien plus prononcé. Ils sont utiles l'un et l'autre pour ramollir les tumeurs inflammatoires et apaiser les vives douleurs qu'elles causent.

Opiats. Voyez Electuaires. Comme presque toutes les substances médicamenteuses peuvent être administrées sous cette forme, d'ailleurs très-commode, on peut multiplier à l'infini le nombre des préparations de ce genre ; elles sont converties elles-memes en bols ou breuvages, afin d'en faciliter l'emploi.

Opium. Extrait gommo-résineux du pavot oriental. Ce médicament, l'un des plus héroïques que l'on connaisse, possède par excellence les propriétés négatives; il est essentiellement calmant, tempérant, narcotique, stupésiant, antispasmodique, propre à émousser la sensibilité et à engourdir toutes les facultés vitales; mais il devient fortement excitant, administré à très-grande dose. On l'emploie avec succès à petite dose, toutes les fois qu'il s'agit de calmer une irritation quelconque, de paralyser plus ou moins l'action d'un purgatif trop violent, de mettre fin à une évacuation chronique, de diminuer l'action trop exaltée de l'une des facultés vitales; on le donne à plus haute dose pour combattre les affections tétaniques. Les doses peuvent varier, selon l'effet que l'on veut obtenir, depuis 4 jusqu'à 16 grammes et même audessus. Le cheval est beaucoup moins sensible que l'homme aux effets délétères de ce médicament.

L'opium est la base du laudanum et de la plupart des préparations narcotiques et calmantes; on l'administre sous toutes les formes; mais comme il est d'un prix très-élevé, on le remplace souvent par l'extrait de pavot indigène, en ayant soin de doubler ou de tripler la dose, afin d'obtenir

les mêmes résultats.

Oxydes. Produits de la combinaison de l'oxygène avec un

corps simple; ces corps fournissent à la médecine vétérinaire et humaine une série nombreuse de médicaments, dont les principaux sont:

Les divers oxydes d'antimoine, de fer, de mercure, de

plomb. Voyez ces divers mots.

Oxygène (air vital). Fluide élastique et invisible qui forme la partie respirable de l'air atmosphérique, et qui joue un très-grand rôle dans la nature, par la variété de ses combinaisons avec les corps.

Oxymel. Liquide sirupeux composé de vinaigre et de miel, On en use de trois sortes : le simple, le scillitique et l'oxymel de cuivre.

Les deux premiers s'emploient à l'intérieur, à la doss de 62 à 125 grammes répétée plusieurs fois dans la journée, comme rafralchissant, tempérant, incisif et diurétique; ces deux dernières propriétés appartiennent plus spécialement à l'oxymel scillitique.

L'oxymel de cuivre, plus connu sous le nom d'onguent ægyptiac, quoiqu'il n'ait aucun caractère des onguents, ne s'emploie qu'au dehors, comme rongeant, détersif et cica-

trisant.

'Pavol. Les diverses parties de cette plante possèdent les mêmes propriétés que l'opium, quoiqu'à un degré moins prononcé; les létes ou capsules qui renferment la graine sont fréquemment employées dans les boissons, cataplasmes, lavements calmants et anodins. L'extrait que l'on en prépare peut remplacer celui du pavot d'Orient.

Pectoraux. Voyez Béchiques.

Pétrole. C'est une huile minérale bitumineuse; elle entre dans les charges et autres topiques fortifiants.

Pierre infernale, pierre à cautère. Voyez Caustique.

Pilules. Voyez Bols.

Plonb. Ce métal fournit à la médecine plusieurs oxydés qui ont tous la propriété sicatire et astringente; de ce nombre sont l'oxyde rouge ou minium, la céruse, l'oxyde demivitreux ou litharge, qui servent à la préparation de l'acétate de plomb et à celle des orgonents de consistance emplastique.

Poix blanche, poix grasse, poix de Bourgogne. Voyez Térébenthine.

Poix noire. C'est un produit artificiel que l'on retire des

résidus de la térébenthine et de la poix naturelle. La poix noire est très-usitée comme fondante, maturative et fortifiante; elle entre dans la composition de plusieurs charges et onguents.

Potasse. Voyez Alcalis.

Poudres. Les poudres sont des substances sèches, réduites en fragments aussi menus que possible; il y en a de magistrales et d'officinales, de simples et de composées; celles-ci peuvent être considérées comme des espèces (voyez ce mot). La pratique vétérinaire fait un fréquent usage des poudres de guimauve, de réglisse, d'aunée, de gentlane, de rhubarbe, de gayac, de lin, de quinquina, de kermès, de genièvre, de diverses plantes aromatiques; de poudres cordiales, vermifuges, et d'un grand nombre de préparations de ce genre, plus ou moins composées, et magistrales pour la plupart.

Les poudres possèdent les propriétés de la substance qui lesa fournies bu de celles qui entrent dans leur composition. Leur usage est très-étendu, parce qu'il est fort commode. On en compose des breuvages et boissons, des électuaires et opiats, des bols, des mastigadours, des cataplasmes, des mélanges de toutes formes; délayées dans l'eau chaude, elles remplacent parfaitement les décoctions. Beaucoup de poudres s'administreut à l'intérieur, mélangées avec le son; celles dont la saveur serait trop forte, en breuvages ou en bols; la plupart des poudres stomachiques et cordiales, délayées dans le miel. Le dose est subordonnée à la nature du médicament et aux circonstances particulières, mais elle est le plus souvent de 62 à 125 grammes au plus, pour les poudres qui ne possèdent pas des propriétés très-énergiques.

Précipité. On nomme ainsi divers oxydes de mercure, le blanc, le jaune ou turbith minéral, le rouge. Ce dernier est le plus usité dans la pratique vétérinaire; il est détersif, légèrement escharotique, et rongeant, peu employé au-dedars.

Purqutife. Médicaments qui ont la propriété de provoquer les évacuations intestinales. On les distingue, d'après leur degré plus ou moins prononcé d'énergie, en laxatifs ou simplement relàchants: ce sont les plus faibles; en minoratifs ou lents; en drastiques ou actifs. Les purgatifs les plus usités dans la pratique vétérinaire, sont : la manne, la crème de tartre, le sel de Glauber, le séné, la rhubarbe, le mercure doux ou calomel, l'aloès, la gomme-gutte, le jalap. On associe souvent le savon aux drastiques, comme correctif.

Quinquina. Cette écorce précieuse est d'un très-grand usage, justifie par ses propriétés toniques, fébriuges, antiputrides, astringentes, propriétés qu'aucune autre substance, soit amère, soit soit les maladies gangréneuses, charbonneuses, épizootiques, les fièvres chroniques, et dans toutes les circonstances où les propriétés vitales out besoin d'être promiptement relevéss. On l'administre à l'indérieur, à la dosse de 31 à 125 grammes, délayé dans le vin où dans tout autre liquide approprié, ou en forme de bols; à l'extrieur, on en supoudre les plaies de mauvais caractère, et on le fait entrer dans les fomentations, cataplasmes et l'avements antiseptiques. Ou l'associe souvent au camphre, à l'opium, aux substances aromatiques, à l'étter, etc.

Rafraichissants. On donne ce nom aux substances médicamenteuses ou autres qui ont la propriéte de diminuer la chaleur surnaturelle du corps et de modérer la trop grande activité du sang. De ce nombre sont l'eau blanche, les décoctions émollientes, les boissons acidulées, l'oxymel simple, le sel de nitre, la créme de tartre.

Réglisse. Cette racine, d'une saveur très-sucrée, est pectorale, inclsive, légèrement diurétique, très-adoucissante; on l'emploie dans la plupart des préparations béchiques et incisives, presque toujours associée avec le miel et la poudre de guimauve.

Reldchants. On appelle ainsi les médicaments qui ont la propriété de diminuer la rigidité des solides, ou de rétablir la liberté du ventre. Ce mot est, en conséquence, synonyme de laxatif ou d'émollient. Voyez Emollients, Laxatifs.

Résines. Ce sont des sucs concrets, plus ou moins odorants, qui découlent de cértains végétaux, naturellement ou par des incisions pratiquées exprès. (Voyez Baumes, Gommes, Résines, Térébenthines.) Leur principal caractère distinctif est d'être inflammables, insolubles à l'eau, solubles dans l'alcool et les luiles. Ce sont des espèces d'huiles essentielles desséchées.

Résolutifs. On nomme ainsi les médicaments auxquels on attribue la propriété de diviser les humeurs accumulées sur un point quelconque de la surface du corps, et de faciliter leur rappel dans le système général de la circulation. Ils paraltraient au premier abord être la même chose que les fondants; mais ils en différent d'une manière assez sensible, en

ce que ces derniers agissent spécialement sur les engorgements chroniques, tant au dedans qu'au dehors; tandis que les résolutifs proprement dits sont employés contre les tumeurs et autres engorgements ayant un caractère inflammatoire. Les solutions salines, les liquides spiritueux, l'eau de Goulard, la teinture de cantharides, la giace, le vinaigre, sont des résolutifs; le savon, l'onguent mercuriel double, la poix noire et de Bourgogne, l'onguent vésicatoire, l'assa-fetida, la gomme anmoniaque, les préparations mercurielles et antimoniales, l'aloès, etc., sont considérés comme de versibles fondants.

Rhubarbe. Cette racine exotique, d'une saveur àcre et aromatique, est un excellent purgatif tonique et vermifine; mais on l'emploie bien plus souvent comme stomachique que comme évacuant, à moins que ce ne soit mélangée avec des purgatifs plus énergiques; elle est même légèrement astringente quand elle ne purge pas.

On l'administre en poudre, à la dose de 16 à 62 grammes, selon l'effet que l'on s'en propose. Elle entre dans la plupart des compositions cordiales, stomachiques, vermifuges; elle convient beaucoup dans les diarrhées chroniques, à la suite

des indigestions et de la gras-fondure.

Ricin. Les semences de cette plante, douées d'anne propriété purgative très-énergique, se donnent au cheval, à la dose de 4 à 8 grammes, pilées avec un peu de miel; l'huile que l'on en retire, beaucoup plus douce, s'administre à la dose de 125 à 250 grammes, et devient un très-bon laxatif.

Romarin. Cette plante possède à un très-haut degré les propriétés aromatiques, et s'emploie souvent, ainsi que son huile essentielle. Voyez Aromates, Huile essentielle.

Rue. Plante d'une saveur amère et désagréable et d'une odeur très-fétide. Elle est vermituge, antiventeuse, vulnéraire, antispasmodique, administrée à petites doses. Pilée avec de l'huile, on en compose des topiques résolutifs; son huile essentielle possède à un degré éminent ces diverses propriétés et s'emploie fréquenment à l'extérieur.

Sabine. Cette plante possède à peu près les mêmes propriès que la précédente, quoique ne présentant pas les mêmes caractères physiques. On l'emploie dans quelques poudres, composées.

Safran de mars, Voyez Fer.

Sauge. Cette plante possède à peu près les mêmes propriétés que le romarin. On l'emploie souvent à l'intérieur, soit soule, soit associée à d'autres excitants. L'infusion de sauge miellée est un très-bon sudorifique doux, très-propre à prévenir les suites des arrêts de transpiration.

Savon. La combinaison des alcalis avec les huiles et corps gras, donne naissance à divers produits auxquels on donne le nom de savons. Il y en a de plusieurs sortes : le savon ordinaire s'emploie fréquemment, tant à l'intérieur qu'a l'extérieur, comme résolutif, fondant, cépuratif, diurètique. On en compose des liniments très-utiles dans les foulures des tendons; ses propriétés fondantes s'allient très-bien à celles de l'aloes, du mercure doux, de l'assa-fétida, de la gomme ammoniaque; on l'adjoint comme correctif à un grand nombre de substances. L'eau de savon est le meilleur antidote des acides concentrés et des poisons minéraux. Le savon mou, ou savon vert, est préférable pour l'usage externe.

On compose avec l'huile empyreumatique animale, un savon qui en rend l'emploi à l'intérieur infiniment plus commode, et que l'on administre comme vermifuge, à la dose de 16 à 62 grammes.

Scille (ognon de). C'est une racine bulbeuse très-àcre, et dont les cropriétés énergiques la font employer fréquemment comme diurétique, incisive, fondante. Elle entre dans quelques composés officinaux ou magistraux; mais le plus fréquent usage que l'on en fait est en forme d'oxymét.

Sels. On donne ce nom à des produits chimiques résultant de la combinaison des acides avec des terres, des alcalis et certains métaux. On nomme oases salifiables toutes les substances susceptibles de subir cette combinaison. Ces composés fournissent une série nombreuse de médicaments, parmi lesquels nous remarquerons les suivants:

Le sel marin (muriate de soude) est résolutif, fondant, diurétique, purgatif, administré à haute dose; on l'emploie souvent à l'intérieur pour aiguiser l'appétit, en mastigadour pour stimuler l'action des glandes salivaires dans les épizocties; on le fait entrer dans des lotions résolutives et dans plusieurs préparations antipsoriques.

Le sel de Glauber (sulfate de soude) et le sel d'Epsom (sulfate de magnésie) s'emploient comme purgatifs minoratifs, à la dose de 125 grammes.

Le sel ammoniac (muriate d'ammoniaque) sert à composer

des lotions résolutives ; on l'emploie à l'intérieur, à la dose de 16 à 31 grammes, comme foadant, diurétique, diaphorétique; il est très-utile dans le traitement du farcin et de tous engorgements lymphatiques des glandes.

Le sel de chaux (muriate de chaux) possède à peu près les mêmes propriétés que le précèdent, mais à un degré bien plus énergique; il s'emploie dans les mêmes circonstances.

Le sel de nitre (nitrate de potasse) est diurétique, rafratchissant, tempérant; on l'administre à la dose de 8 à 31 grammes et plus, dans les cas où les antiphlogistiques sont indiqués; il est cependant bon de remarquer que ce médicament devient excitant quand on l'administre à trop haute dose.

Le sel de tartre n'est autre que le sous-carbonate de potasse. Voyez Alcalis.

Séné. Cette feuille entre, à la dose de 31 à 62 grammes, dans plusieurs purgatifs composés. Mais elle n'agit pas assez sur le tempérament du cheval pour être employée soule.

Soufre. Ce corps, par les nombreuses combinaisons qu'il est susceptible de subir, donne naissance à un très-grand nombre de composés, tous très-employés dans les arts. Il est l'origine des acides sulfurique et sulfureux, et par conséquent de la série nombreuse des sulfates et sulfures. La médecine l'emploie en nature comme antipsorique, incisif, dépuratif, diaphorétique; il entre dans une foule de prescriptions par lui ou par ses composés. On donne la fleur de soufre à l'intérieur, à la dose de 31 à 125 grammes.

Stimulants. On donne ce nom à toutes les substances qui, appliquées soit au-dedans, soit au-dehors, accroissent l'activité de la circulation; ils tiennent le milleu, quant à leur mode d'action, entre les fortifiants et les irritants. De co nombre sont tors les spiritueux, les aromatiques sous quelque forme qu'on les administre, le campirre et les amers à haut doss, l'ammoniaque liquide, la teinture de cantharides en frictions, l'exercice un peu forcé, etc., etc. Les stimulants, en général, sont indiqués toutes les fois qu'il faut ranimer quelques-mos des propriétés vitales.

Sublimé corrosif (muriate sur-oxygéné de mercure). Ce sel est un puissant escharotique, très-employé dans la clirurgie vétérinaire; sa dissolution est un très-bon détersif pour les ulcérations farcineuses et dartreuses; on l'administre quelquefois à l'intérieur à la dose de 2 grammes à 2 grammes 13 centigrammes, dans le traitement des maladies cutanées rebelles et de la morve; on l'incorpore avec le savon, la gomme ammoniaque ou l'assa-fétida, pour le convertir en bols.

Sudorifiques. Voyez Diaphoréliques.

Sulfates. Sels formés par l'acide sulfurique.

Sulfate d'alumine (alun). Ce sel possède une propriété astringente très-énerçique, qui le fait employer avec succès toutes les fois qu'il faut resserrer fortement et brusquement, les tissus relàchés On le fait entrer dans beaucoup de lotions, astringentes, et on en saupoudre les ulcérations légères et, les plaies molles et baveuses; mais on l'emploie rarement à l'intérieur.

Sulfate de soude, de potasse, etc. Voyez Sel de Glauber, d'Epsom.

Sulfates de fer, de cuivre, de zinc. Voyez Vitriol.

Sulfures. Ce sont des corps composés résultant de l'union du soufre avec les bases terreuses, alcalines ou métalliques. Voyez Antimoine, Mercure.

Sulfure de potasse (foie de soufre). Il est employé avec succès à l'extériour dans le traitement de la gale, des dartres, de plusieurs maladies de peau, et comme fondant. Il sert à composer des lotions sulfureuses et des pommades antipsoriques.

Sureau. L'infusion des fleurs de cet arbrisseau s'emploie à l'extérieur comme résolutive, et au-dedans comme diaphoré-tique.

Tabac. On prépare avec les feuilles de cette plante des, topiques résolutis dans le genre de ceux de rue; avec une décoction additionnée d'huile de noix, des lavements purgatifs; 
avec la même décoction chargée de sel marin, des lotions, 
qui, employées à chaud, secondent très-bien les diverses, 
onctions dans le traitement de la gale et de toutes les maladies de la peau. Administré à l'intérieur, même à petite dose, 
le tabac en poudre est un violent purgatif. Les diverses préparations de tabac sont très-bonnes pour détruire la vermina, 
dont les animaux sont quelquefois dévorés, et pour écarter 
les mouches.

Tartre acidule de potasse (crême de tartre). Elle est tempérante, rafraichissante, diurétique, laxative; on la donne à la dose de 60 à 125 grammes ou au-delà, selon l'effet que l'on veut obtenir. Teinture. Les teintures ne sont autre chose que de l'esprit plus ou moins affaibli, chargé de tous les principes solubles des corps. Celles dont l'usage est le plus répandu dans la pratique vétérinaire sont:

La teinture de cantharides. Voyez Cantharides.

La teinture de myrrhe est très-utile dans le traitement des lésions des tendons avec ou sans solution de continuité, et dans le pansement des plaies de mauvais caractère; elle est digestire, tonique, détersive, cicatrisante, légèrement irritante, et favorse l'exfoliation des parties cartées.

La teinture d'aloés possède à peu près les mêmes propriétes que la précédente; elle est en outre stomachique, et s'emploie comme telle à la dose de 30 à 180 grammes, dans

un breuvage approprié.

Teinture de valériane composée. Elle s'administre à la dose de 30 à 125 grammes dans les affections spasmodiques, vermineuses, les coliques venteuses et autres tranchées non inflammatoires, mais surtout dans les indigestions.

Térébenthine. C'est un suc résineux, fluide, qui découle naturellement ou par incision, du tronc de tous les arbres de la famille des pins. Elle est très-usitée dans la pratique vétérinaire; on l'administre quelquefois à l'intérieur comme durétique, incisive et comme pectorale. Appliquée au-deborg, elle est digestive, résolutive, vulnéraire, fortifiante; on en compose des onguents, des charges et autres topiques analogues : on s'en sert pour le pansement des plaies simples.

Les substances connues sous le nom de poix grasse, poix de Bourgome, poix-résine, ne different de la terébenthiame que par une consistance plus ou moins soilde, qu'elles doivent à l'action de l'air ou des manipulations particulières qui les ont privées plus ou moins complètement de cette luuile essentielle à laquelle la térébenthine doit sa fluidité. Elles jouissent à peu de chose près des mêmes propriétés que la térébenthine, et s'emploient fréquemment dans les charges et autres topiques fondants, résolutifs et fortifiants. La poix-résine est entièrement privée d'hulle essentielle et sèche; on la pulvérise pour saupoudrer les plaies qui donnent du sans.

Thériaque. Voyez Electuaire.

Toniques. On nomme ainsi toutes les substances auxquelles on attribue la propriété d'accroître graduellement l'énergie des propriétés vitales, tant au-dedans qu'au-dehors. Ce môt est, par conséquent, à peu près synonyme de cordial, forti-

fiant, stimulant; mais il y a quelques différences dans le mode et le degré d'action de ces divers ordres de substances; ainsi, par exemple, l'action des cordiaux proprement dits est plus vive et plus passagère : ils n'agissent d'ailleurs que du dedans au-dehors; celle des fortifiants est lente et soutenue. Les stimulants agissent encore plus vivement que les cordiaux et peuvent s'appliquer à l'extérieur comme à l'intérieur : les toniques agissent à très-peu de chose près comme les fortifiants. Les substances auxquelles on accorde le plus généralement ces diverses propriétés, sont toutes celles désignées à l'article des stimulants : la thériaque, les diverses préparations de genièvre, les préparations martiales, la glace, etc., etc.; il faut v joindre les movens hygiéniques. Les toniques sont nécessaires dans la plupart des convalescences, et toutes les fois que les forces ont besoin d'être soutenues ou ranimées; mais l'on doit s'abstenir toutes les fois qu'il y a des signes d'inflammation.

Valériane. Catte racine, d'une saveur âcre et d'une odeur extrêmement désagréable, est antispasmodique, tonique, tue les vers et dissipe les vents. Elle forme la base de la teinture de valériane composée, dont il est parlé plus haut, et entre dans plusieurs mélanges.

Vermifuge. Voyez, au précédent chapitre, le mot Vers.

Vert-de-gris. Voyez Acétate de cuivre.

Fin. Cette liqueur n'est pas moins utile aux animaux dans leurs maladies, qu'aux hommes. Il est éminemment tonique, fortifiant; il est le véhicule de beaucoup de breuvages destinés à relever les forces, et s'administre à la dose d'un à deux litres. Le vin chaud miellé est un très-bon vulnéraire qui cicatrise promptement les plaies lègères et déterge les vieilles; celui dans lequel on a fait bouillir des plantes aromatiques est un puissant fortifiant. Enfin le vinaigre est résolutif, rafralchissant, tempérant, et réveille l'appétit; il entre dans un grand nombre de composés magistraux uo officinaux.

Vitriol. Il y a trois sels vitrioliques: le blanc (sulfate de ciur), le bleu (sulfate de cuivre). Le premier est résolutif, astringent; il s'emploie dans les collyres et dans quelques préparations siccatives et astringentes. Le vitrioi vert est très-astringent; il s'emploie à l'extérieur dans un grand nombre de préparations styptiques et fortement résolutives; on l'administre aussi au-dedans à la dose de 3 16 grammes et plus, comme apéritif, terique et astringent.

Enfin, le vitriol bleu, plus actif que les deux autres, s'emploie spécialement comme caustique; il entre aussi dans des colly-res et lotions.

Vulnéraires. Médicaments qui ont la propriété de guérir - les blessures; tels sont : le baume vulnéraire, l'eau-de-via - camphrée, l'eau de boule, les diverses liqueurs spiritueuses, les plantes aromatiques, etc., etc.

#### FORMULES

# DES PRINCIPALES PRÉPARATIONS MAGISTRALES PRESCRITES DANS CE MANUEL.

# 1. Boisson adoucissante.

Faites bouillir 250 ou 375 grammes d'orge dans une petilo quantité d'eau; rejetez ce premier décoctum; remplacez-le par sept ou huit litres d'eau; soumettez de nouveau à l'ébulition jusqu'à ce que le grain soit bien ramolli, bien renflé; retirez du feu; délayez 500 grammes de miel dans la boisson, et présentez au malade.

# 2. Boisson tempérante, rafraichissante.

Dissolvez 500 grammes d'oxymel simple dans 8 litres d'eau blanchie par la fécule, ou dans une égalo quantité d'eau d'orge préparée comme ci-dessus, d'eau de guimauve ou de graine de lin.

# 3. Breuvage adoucissant.

Faites bouillir 60 grammes de racine de guimauve, 30 grammes de graine de lin et 30 grammes de racine de réglisse concassée, dans deux litres d'eau; ajoutez 125 grammes de miel.

# 4. Breuvage adoucissant et calmant.

Faites une décoction de têtes de pavot dans une suffisante quantité d'eau pour en avoir un litre; passez et ajoutez 30 grammes de gomme arabique, 60 grammes d'huile d'olive et 125 grammes de miel.

#### 5. Autre.,

Faites bouillir dans un litre et demi d'eau, quatre têtes de pavot et 60 grammes de racine de guimauve; passez et ajoutez 125 grammes de miel.

#### Breuvage antispasmodique.

Faites infuser, dans un litte d'éau, 60 grammes de valériane; broyez 15 grammes de camphre dans un mortier, en yajoutant quelques gouttes d'alcool; incorporez dans deux jaunes d'œufs; délayez le tout dans l'infusion, et faites prendre en une dose.

#### 6 bis.

Infusion de valériane ci-dessus, un litre ; camphre, opium, 7 grammes 1/2 de chaque ; esprit de nitre dulcifié, 30 grammes. Mèlez et administrez comme ci-dessus.

#### 7. Breuvage antispasmodique et anti-putride.

Quinquina concassé, 90 grammes; racine de valériane, 30 grammes; faites bouillir pendant une demi-heure dans deux litres d'eau; passez, ajoutez 180 grammes de miel, 60 grammes d'acètate d'amnoniaque, et divisez en deux ou trois doses à prendre dans la journée.

#### 8. Breuvage antispasmodique et carminatif.

Racine de valériane, 60 grammes. Faites bouillir pendant quelques minutes ajoutez 30 grammes de fleur de canomille, passez au bout d'une heure d'infusion. Ajoutez à la colature : éther sulfurique, 30 grammes; opium exotique, 7 grammes 50 à 11 grammes 50. Pour un breuvage à faire prendre froid une ou plusieurs fois dans la journée.

# Breuvage béchique.

Baume de soufre, 30 ou 45 grammes; miel, 90 grammes; mêlez et délayez dans un litre de décoction émolliente chaude, ou de têtes de pavot si la toux est fréquente et sèche.

# 10. Breuvage calmant.

Huile d'amandes douces, 250 grammes; sirop de miel, 125 grammes; teinture d'opium, 15 grammes. Mèlez pour faire avaler en une ou deux doses.

# Breuvage contre la météorisation du cheval.

Faites infuser 60 grammes de fleurs de camomille romaine et 30 grammes d'anis dans deux litres d'eau bouillante; laissez refroldir, ajontez 60 grammes d'éther sulfurique; administrez en deux fois.

#### 12. Autre.

Mettez, dans un litre d'eau ou de vin, 60 grammes d'ammoniaque et 60 grammes de thériaque; faites prendre en deux fois.

#### 13. Breuvage diaphorétique.

Ràpures de gayac, 60 grammes; baies de genièvre, 60 grammes; fleurs de houblon, 30 grammes. Faites bouillir le gayac pendant un quart-d'heure dans deux litres d'eau : ajoutez alors le genièvre, le houblon, et laissez infuser pendant deux heures. Passez la décoction, et ajoutez-y 180 grammes de miel ayec 30 grammes de carbonate d'ammoniaque ou 125 grammes d'esprit de Mindérévus. Partagez en deux doses.

### 14. Breuvage diurétique.

Faites deux litres de décoction de graine de lin; dissolvez dans le décoctum 60 grammes de nitrate de potasse, et administrez en deux fois.

#### 15. Autre.

Faites deux litres de décoction de graine de lin; incorporez 60 grammes de térébenthine fine dans quatre jaunes d'œufs; délayez le tout dans le décoctum, et administrez en deux fois.

#### 16. Autre.

Vin blanc, 1 kilogramme; assa-fétida, sel de nitre de chaque, 15 grammes; oxymel scillitique, 125 grammes. Mêlez comme ci-dessus.

# 17. Breuvage purgatif minoratif.

Faites bouillir dans un litre et demi d'eau; 30 grammes de séné; coulez et ajoutez 180 grammes de sulfate de magnésie et de soude.

### 18. Breuvage purgatif drastique.

Dissolvez dans un litre d'eau, 90 grammes de sulfate de magnésie, ajoutez 30 grammes d'aloès en poudre, et 60 grammes de miel.

# 19. Breuvage purgatif tonique.

Séné, 60 grammes; rhubarbe, 30 grammes; anis entier, 15 grammes. Faites bouillir peudant deux heures dans un litre d'eau bouillante; passez en exprimant fortement; ajoutez à

la colature 125 grammes de miel, et 125 grammes de sel d'Epsom.

20. Breuvage stimulant.

Bois de gayac râpé, 125 grammes; racine de gentiane, 60 grammes; feuilles de sauge, une forte poignée, eau, 3 litres. Faites selon l'art, et ajoutez à la décoction refroidie 1 litre d'eau-de-vie et 30 grammes d'ammoniaque liquide; diviser en quatre doses à prendre dans la journée.

#### 20 his.

Poudre de gayac, 250 grammes; de gentiane, 125 grammes; sel de nitre, 60 grammes. Mélez et divisez en huit paquets, dont on donnera un, soir et matin, dans un litre d'eau chaude ou de vin.

# 21. Breuvage stimulant, carminatif.

Faites infuser dans 2 litres d'eau bouillante 60 grammes de menthe poivrée, et 15 grammes de camomille romaine.

# 22. Breuvage stimulant et antiseptique.

Ecorce de chène ou de quinquina, 60 grammes. Faites bouillir, pendant une demi-heure, dans 1 litre d'eau et autant de vin rouge; jetez une poignée d'espèces aromatiques dans la décoction avant de la retirer du feu; laissez infuser pendant une heure et nassez.

#### 22 bis.

Faites bouillir doucement 60 grammes de quinquina concasé dans 1 litre d'eau; laissez refroidir, passez, ajoutez 180 grammes d'acétate d'ammoniaque, et administrez en une seule fois.

### 23. Breuvage stimulant fébrifuge.

Faites bouillir 60 grammes d'écorce de saule ou de chêne dans 1 litre d'eau; ajoutez 26 décigrammes de sulfate de quinine, ensuite quelques gouttes d'acide sulfurique.

#### 24. Breuvage tempérant.

Faites infuser pendant une heure environ 180 grammes de feuilles de bourrache dans 2 litres d'eau; passez et ajoutez 250 grammes d'oxymel simple.

#### 25. Autre.

Faites bouillir deux poignées de feuilles d'oseille dans 2 litres d'eau; passez et ajoutez 125 grammes de miel.

# 26. Breuvage tonique.

Faites bouillir dans un litre et demi d'eau 60 grammes de racine de gentiane, 30 grammes de petite centaurée et 15 grammes d'absinthe; coulez et administrez tiède.

#### 27. Breuvage tonique carminatif.

Thériaque, 30 grammes; éther, de 15 à 30 grammes; miel, 125 grammes. Mêlez le tout dans une bouteille de vin.

# 28. Breuvage vermifuge.

Mèlez 30 grammes d'huile empyreumatique avec deux jaunes d'œufs; ajoutez 30 grammes de miel, et délayez le tout dans 1 litre d'eau ou une infusion de plantes amères; réitérez plusieurs jours de suite.

### 29. Cataplasme astringent.

Délayez quatre ou six poignées de suie de cheminée dans suffisante quantité de vinaigre.

# 30. Cataplasme anodin.

Faites bouillir une poignée de racine de guimauve et quatre ou six têtes de pavot concasées dans suffisante quantité d'eau. Ajoutez suffisante quantité de farine de lin ou de mie de pain; déposez ce cataplasme sur un bandage, arrosez la surface avec 15 grammes de laudanum, et appliquez de suite.

# 31. Cataplasme émollient.

Faites cuire un instant, en remuant continuellement, suffisante quantité de farine de lin dans suffisante quantité d'eau; laissez refroidir au degré convenable et appliquez.

# 32. Cataplusme émollient résolutif.

Herbes émollientes sèches et hachées, une forte poignée; faites-les cuire dans suffisante quantité d'eau; délayez alors 500 grammes de farine d'orge; cuisez en consistance de cataplasme, et ajoutez, en le retirant du feu, 30 grammes d'extrait de saturne. Si l'on emploie les herbes fraiches, il faudra doubler la dose.

### 33. Autre.

Dans une forte décoction de feuilles de laitue et de têtes de pavot, faites cuire suffisante quantité de farine de lin et de poudre de guimauve pour un cataplasme, auquel on pourra ajouter 4 grammes de camphre incorporé dans un jaune d'œuf, par demi-kilogramme.

#### 34. Autre.

Faites un cataplasme avec un demi-kilogramme de farine de seigle, et une forte décoction de fleurs de sureau et de têtes de pavot; ajoutez-y 30 grammes de camphre divisé à l'aide d'un peu d'huile ou d'essence de térébenthine.

### 35. Cataplasme maturatif.

Mèlez suffisante quantité de feuilles d'oseille cuites, quelques ognons cuits sons la cendre, et environ 30 ou 60 grammes d'onguent basilicum.

### 36. Cataplasme résolutif.

Farine de moutarde, 50 grammes; de lin, 250 grammes; gousses d'ail pilées, une poignée. Délayez le tout avec suffisante quantité de fort vinaigre, pour faire un cataplasme cru.

# 37. Cataplasme rubéfiant.

Mélez suffisante quantité de vinaigre et de poudre de moutarde; appliquez chaud sur la partie.

# · 38. Cataplasme tonique résolutif.

 Faites infuser deux poignées de feuilles de sauge ou de menthe dans suffisante quantité de vin; ajoutez suffisante quantité de mie de pain ou de son; appliquez tiéde; arrosez le cataplasme avec une nouvelle quantité de vin.

#### 39. Autre.

Farine de seigle, espèces aromatiques en poudre, de chaque 250 grammes; alun, 30 grammes; via rouge, suffisante quantité pour un cataplasme cru.

# 40. Charge résolutive.

Faites fondre 250 grammes de poix noire, 60 grammes de térébenthine, et 60 grammes d'huile d'olive.

### 41. Autre.

Faites fondre 250 grammes de térébenthine, 250 grammes de poix noire, et 60 grammes d'onguent de laurier; laissez

un peu refroidir, et ajoutez 30 grammes d'essence de térébenthine, et 30 grammes d'huile essentielle de lavande.

#### 42. Collyre émollient.

Ce collyre se compose, ainsi que les lotions douées des mêmes propriétés, avec des fleurs de mauve, de guimauve, la graine de lin, etc. On passe la décoction dans un linge fin.

# 43 Collyre résolutif.

Faites infuser 30 grammes de fleurs de roses rouges dans un litre d'eau bouillante, passez sur un linge fin, et ajoutez 8 grammes de sulfate de zinc.

#### 43 bis.

Faites infuser 15 grammes d'iris dans 1 litre de décoction de laitue et de têtes de pavot; passez, ajoutez de 60 à 125 grammes d'eau-de-vie camphrée, 4 grammes de vitriol blang et autant de safran en poudre,

#### 44. Fumigation adoucissante.

Feuilles de mauve, guimauve, laitue verte, de chaque deux poignées; six tétes de pavot, 60 grammes de graines de lin. Faites bouillir le tout dans suffisante quantité d'eau, pour fumigations ou injections.

### 45. Gargarisme adoucissant.

Mélez 125 grammes de miel avec un litre de décoction d'orge.

### 46. Gargarisme détersif.

Mêlez dans un litre d'infusion de sauge 125 grammes de miel et 8 grammes d'acide muriatique.

# 47. Gargarisme rafratchissant.

Mêlez dans un litre de décoction d'orge, 125 grammes de miel et 125 grammes de vinaigre.

# 48. Gargarisme irritant résolutif.

Miel rosat, 125 grammes, eau de Rabel, 8 grammes; ou bian, miel rosat, 125 grammes; teinture de myrrhe et d'aloès, 30 grammes de chaque.

### 49. Liniment adoucissant:

Faites bouillir 60 grammes de racine de guimauve dans un

litre d'eau; passez; ajoutez 125 grammes d'huile d'olive; agitez le mélange dans une bouteille et employez de suite.

#### 49 bis.

Mêlez parties égales d'onguent populéum, d'huile de laurier et d'huile de pied de bœuf.

#### 50. Liniment calmant résolutif.

Onguents populéum et d'althéa, 90 grammes de chaque; camphre, 15 grammes. Divisez le camphre à l'aide d'un peu d'huile, et melez.

#### 51. Autre.

Huile de camomille camphrée, 125 grammes; éther sulfurique et teinture d'opium, 30 grammes de chaque. Mélez pour un liniment.

#### 52: Lavement antiputride.

Triturez 8 grammes de camphre dans un jaune d'œuf, ajoutez-y 15 grammes de laudanum, et suffisante quantité de décoction de graine de lin pour un lavement.

#### Lavement contre les coliques vermineuses.

Valériane, 90 grammes, six tôtes de pavot; faites bouillir dans 2 litres d'eau; passez; ajoutez à la décoction tiède, huile empyreumatique, 60 grammes, camphre 8 grammes, opium, 15 grammes. Pour deux lavements à donner à peu de distance l'un de l'autre.

# 54. Liniment contre les brûlures.

Mèlez 250 grammes d'eau de chaux et 30 grammes d'huile d'olive; agitez fortement dans une bouteille, et employez de suite.

# 55. Autre.

Mèlez 125 grammes d'huile d'olive et 15 grammes d'extrait de saturne; préparez comme ci-dessus.

# 56. Liniment résolutif.

Huile d'olive, 125 grammes; essence de térébenthine, 60 grammes; ammoniaque liquide, 46 grammes; camphre, 15 grammes. Mêlez pour un liniment.

Ou bien, savon vert, huile d'olive, 125 grammes de chaque; huile essentielle de thym et ammoniaque, de chaque

30 grammes; camphre, 15 grammes. Dissolvez le camphre dans l'huile; incorporez-y le savon, et ajoutez l'huile essentielle et l'alcali volatil.

# 57. Lotion anti-érysipélateuse.

Faites cuire quatre fortes poignées d'herbes émollientes ou de feuilles de laitue et douze têtes de pavot, dans 4 litres d'eau; ajoutez une forte poignée de fleurs de sureau; passez après une heure d'infusion hors du feu, et employez cette décoction tiède.

#### 58. Lotion antipsorique.

Dissolvez 60 grammes de sulfure de potasse dans 4 litres d'eau; ajoutez 30 grammes d'acide sulfurique; employez de suite.

#### 59. Autre.

Faites dissoudre 30 grammes de sulfure de potasse, et 125 grammes de savon vert dans 2 litres d'eau.

#### 60. Lotion astringente.

Alun, 125 grammes; vitriol bleu et blanc, 62 grammes de chaque; cau-de-vie, 500 grammes; cau de rivière, 14 la-logramme et demi; mêlez. Cette lotion, qui est très-astringente, peut être étendue d'eau si elle se trouve trop forte, ou remplacée par la suivante, si elle ne l'est pas assui

# 61. Lotion astringente et répercussive.

Faites infuser 62 grammes de noix de galles pendant quatre jours, dans 1 litre de vinaigre; passez, et ajoutez à la colature, vert-de-gris et vitriol vert, 30 grammes de chaque.

Gétte préparation, extrêmement onérgique, ne doit êtreemployée, soule ou étendue d'eau, qu'avec beaucoup de dirconspection, elle est utile dans les vieilles eaux des jambes qui ont résisté à tous autres remèdes, et dans tous les cas où l'usage des astringents (energiques est indiqué.

# 62. Lotion émolliente.

Faites bouillir, dans suffisante quantité d'eau, feuilles fratches de mauve, guimaure, bouillon blanc, laitue verte, pariétaire, de chaque parties égales; passez en éxprimant légèrement. Ou peut substituer à ces plantes toutes celles qui sont reconnucs jouir des mêmes propriétés; n'en employer qu'une seule, ou en faire entrer un plus grand nombre.

Vétérinaire.

On rend ces décoctions anodines en faisant bouillir avec les plantes quelques têtes de pavot, ou en ajoutant 30 grammes de laudanum par litre de décoctum.

#### 63. Lotion résolutive.

Fleurs de mauve, de guimauve, de camomille, de sureau; de chaque, une poignée. Faites infuser dans 2 litres d'eau bouillante; passez avec expression. On ajoutera un peu d'eaude vie camphrée dans cette infusion tiède, au moment de s'en'servir.

#### 63 bis Autre

Prenez de l'eau de rivière ou de fontaine; faites-y fondre autant de sel de cuisine ou de sel ammoniaque qu'elle en pourra dissoudre; ajoutez 125 grammes d'eau-de-vie camphrée par litre; agitez ce mélange chaque fois que vous en emploierez.

#### Mixture astringente résolutive.

Extrait de saturne, 30 grammes; vinaigre, 180 grammes, ou eau-de-vie camplirée, 60 à 125 grammes; eau, 1 kilogramme.

Ayez soin d'agiter ce melange chaque fois que vous vous en servirez.

# 65. Mixture irritante et résolutive.

Versez doucement et avec précaution, 30 grammes d'acide sulfurique sur 60 grammes d'essence de térébenthine, et mêlez exactement.

66. Autre.

Essence de térébenthine, teinture de myrrhe et d'aloès, parties égales de chaque.

# 67. Autre.

Essence de térébenthine, 60 grammes; ammoniaque ét teinture de cantharides, 30 grammes de chaque. Mêlez.

#### 68. Autre.

Essence de térébenthine, trois parties; esprit de sel, une partie. Mèlez avec précaution.

# 69. dutre.

Prenez de l'eau-de-vie camphrée, et faites-y fondre au-

tant de savon qu'elle eu pourra prendre : on donnera plus d'énergie à ce médicament en y ajoutant 30 à 60 grammes d'alcali volatil par kilogramme, ou de 62 à 125 grammes de teinture de cantharides.

# 70. Onguent antipsorique.

Mêlez dans un mortier 250 grammes d'onguent mercuriel double, 180 grammes de sieur de soufre, 30 grammes de cantharides en poudre, et 500 grammes de saindoux.

#### 71. Autre.

Onguent mercuriel double, 125 grammes; savon vert et huile de cade, 60 grammes de chaque.

#### 72. Autre.

Onguent mercuriel, 180 grammes; savon vert, 180 grammes; fleur de soufre, 62 grammes; poudre de staphisaigre, 30 grammes; essence de térébenthine, 30 grammes.

#### 73. Autre.

Onguent mercuriel et savon vert, 153 grammes de chaque; sulfure de potasse en poudre, teinture de cantharides, essence de térébenthine, de chaque, 60 grammes. Mélez.

# 74. Onguent dessicatif.

Céruse, 500 grammes; sulfate de zinc et sel de saturne, 65 grammes de chaque. Broyez sur un porphyre, en ajoutant, petit à petit, suffisante quantité d'huile d'olive pour en former une pâte molle; faites fondre, d'autre part, 2 kilogrammes de saindoux avec 125 grammes de cire jaune; ajoutez la pâte ci-dessus, et mêlez exactement.

Cet onguent est un excellent dessicatif, qui convient dans toutes les circonstances où il importe d'obtenir une cicatri-

sation prompte.

# 75. Onguent digestif.

Triturez dans un mortier 60 grammes de térébenthine et deux japnes d'œufs; incorporez peu a peu suffisante quantité d'huile.

On anime ce digestif en y ajoutant un peu d'onguent ægyptiac, ou de teinture de cantharides.

# 76. Opiot béchique adoucissant.

Mêlez 60 grammes de poudre de guimauve, 60 grammes.

de réglisse, et autant de gomme arabique, avec 250 grammes de miel.

### 77. Opiat bechique incisif.

Mélez 60 grammes de poudre de guimauve, et 60 grammes de kermès minéral, avec 250 grammes de miel.

#### 78. Autre.

Poudres de guimauve et réglisse, 250 grammes de chaque;d'iris, kermès, sel de nitre, de chaque, 125 grammes; baume de soufre, 90 grammes; miel, quantité suffisante pour faire un électuaire, dont on donners 60 grammes, plusieurs fois dans la journée.

### 79. Opiat tonique et narcotique.

Poudre de quinquina, 500 grammes; d'aunée, 250 grammes; limaille de fer porphyrisée, extrait de pavots, 250 grammes de chaque. Faites, avec quantité sufficante de miel, une masse que vous diviserez en 16 pilules.

# 80. Pilules antiputrides.

Quinquina en poudre, 125 grammes; camphre, 15 grammes; térébenthine, quantité suffisante pour faire une masse que l'on divisera en quatre pilules.

# 81. Pilules antivermineuses.

Poudre de fougère male, 30 grammes; de sabine, 15 grammes; savon empyreumatique, 30 grammes; miel, suffisante quantité pour deux ou trois pilules, à répéter plusteurs jours de suite.

### 82. Autres.

Aloès et séné en poudre, 30 grammes de chaque; savon empyreumatique, 15 grammes; mercure doux, 4 grammes; miel, suffisante quantité pour deux pilules.

# 83. Autres.

Mélez dans suffisante quantité de miel, 60 grammes de racine de fougère màle en poudre, 30 grammes d'aloès, 8 grammes de mercure doux, 15 grammes de poudre de gentiane, et 15 grammes d'huile empyreumatique. Divisez en six ou neuf, à faire prendre de deux à trois chaque jour à jeun.

#### 84. Pilules béchiques adoucissantes.

Mélez 125 grammes de gomme arabique, 125 grammes de poudre de réglisse ou de guimauve, et 15 grammes d'extrait de pavot dans une suffisante quantité de miel pour former dix pilules.

# 85. Pilules béchiques incisives (1).

Mélez 125 grammes de fleur de souffre, et 125 grammes de kermès minéral, avec suffisante quantité de miel pour former dix pilules.

### 86. Pilules diaphorétiques.

Antimoine diaphorétique, 60 grammes; gomme ammonique, 125 grammes, poudre de gentiane, 250 grammes. Faites, avec suffisante quantité de miel, une masse que l'on divisera en huit pilules; on en donnera une matin et soir.

#### 87. Pilules fondantes.

Mercure doux, 30 grammes; gomme ammoniaque et assafétida, de chaque, 60 grammes; savon blanc, 125 grammes; miel, suffisante quantité. Faites comme ci-dessus.

#### 88. Autres.

Racine de guimauve en poudre et savon blanc, 500 grammes de chaque. Incorporez avec suffisante quantité de miel ou de térébenthine pour faire une masse que l'on divisera en seize pilules.

### 89. Autres.

Térébenthine fine, savon blanc, nître purilié, fieur de soufre, gingembre, camphre, foie d'antimoine lavé et porphyrisé, 125 grammes de chaque. Faites, avec suffisante quantité de miel, une masse que l'on divisera en quatorze pilules.

# 90. Pilules purgatives.

Mélez dans suffisante quantité de miel 30 à 45 grammes d'aloès ; 30 grammes de séné en poudre, 30 grammes de savon blanc, et 4 grammes de sel de tartre.

#### 91. Autres.

Mêlez dans suffisante quantité de miel, 15 ou 23 grammes

(1) Voyez l'article Poudre de ce Formalaire.

d'aloès, 15 grammes de rhubarbe, 30 grammes de savon, et 2 grammes ou 2 grammes 50 de tartre stiblé.

#### 92 Autres.

Mélez dans suffisante quantité de miel, 15 grammes d'aloès, 15 grammes de poudre de séné, 23 grammes d'extrait de rhubarbe, et 30 grammes de savon.

#### 93. Autres.

Aloès et poudre de séné, de chaque, 20 grammes; mercure doux, 4 grammes; miel, suffisante quantité pour former deux pilules.

#### 94. Autres.

Aloès et rhubarbe en poudre, de chaque, 30 grammes; tartre stiblé, de 1 à 2 grammes; miel, suffisante quantité pour deux pilules.

95. Autres

#### 00. Aut 63

Aloès, 26 grammes; résine de jalap, gingembre et savon, de chaque, 8 grammes; huile de sassafras, 4 grammes. Faites comme ci-dessus.

# 96. Poudre antivermineuse.

Poudre de fougère mâle, de séné, d'aloès, de gentiane, d'aunée, de chaque 30 grammes; de sabine, de rue, d'absinthe de valeriane, de chaque 15 grammes; tartre stiblé 4 grammes. Mêlez et divisez en quatre paquets, dont on administrera un tous les matins, soit en breuvage dans un litre d'eau miellée, soit en bol.

#### 97. Autre.

Suie de cheminée préparée et pulvérisée, 60 grammes; assa-fétida et poudre de valériane, de chaque, 15 grammes; foie d'antimoine porphyrisé, 30 grammes. Mélez et employez comme c-dessus.

# 98. Poudre béchique.

Poudre de gulmauve, 250 grammes; de réglisse, d'iris, de chaque, 125 grammes; sel de nitre, 60 grammes. Mèlez et divisez en seize doses, dont on en donnera de deux à quatre par jour.

#### 99. Autre.

Poudre de guimauve, de réglisse, de chaque, 125 grammes; d'aunée, kermès minéral, 60 grammes de chaque. Mêlez et



divisez en deux doses, dont on donnera de quatre à huit par jour, soit sous forme de bols ou dans un litre ou deux d'eau blanche miellée et tiède.

#### 100. Autre.

Poudre d'aunée, de guimauve, de chaque 500 grammes; oxyde demi-vitreux d'antimoine, sel de nitre, 250 grammes de chaque. Mèlez et divisez en seize doses, dont on pourra administrer une soir et matin; si l'on substitue l'antimoine diaphorétique, ou le kermès, à l'oxyde demi-vitreux, le médicament eu sera plus efficace.

#### 101. Autre.

Poudre de réglisse, de guimauve, de chaque, 45 grammes; miel, 125 grammes; oxymel scillitique, 60 grammes; eau chaude, 1 kilogramme. Pour un breuvage que l'on pourra répéter deux ou trois fois par jour.

#### 102. Poudre contre la diarrhée chronique.

Baies de genièvre en poudre, 500 grammes; rhubarbe, 250 grammes; gingembre, 125 grammes. Mêlez et partagez en seize doses.

#### Pommade contre les ulcères.

Alun et vitriol vert, de chaque, 250 grammes; sublimé corrosif, 30 grammes. Réduisez le fout en poudre fine, et l'incorporez dans 2 kilegrammes de miel ou de graisse. Cette pommade est efficace dans tous les cas de vieilles ulcérations à la peau.

#### 104. Teinture d'euphorbe composée.

Euphorbe en poudre, 90 grammes; myrrhe et sous-carbonate de potasse, de chaque, 30 grammes; camphre, 15 grammes. Faites digérer le tout pendant une semaine dans un litre d'esprit-de-vin, à la chaleur des cendres chaudes. La teinture d'euphorbe composée est un excellent détersif des vieux ulcéres et un résolutif énorgique.

# TROISIÈME PARTIE.

### CHAPITRE IX.

Des moyens dont on se sert pour dresser les chevaux.

DE LA LONGE, DU CAVEÇON, DES PILIERS. .

La longe est une longue corde de la grosseur du petit doigt, au bout de laquelle est une boucle attachée à un cuir que l'on passe dans l'anneau du milieu du caveçon. Elle est trèscommode pour les jeunes chevaux que l'on veut faire trotter sur un cercle pour les assouplir, pour ceux qui sont rétifs, ramingues, ou qui retiennent leurs forces par malice; elle sert encore à plusieurs usages.

Il y a deux sortes de caveçon : celui de cuir et celui de fer. Le premier est une sorte de muserolle qui entoure le nez du cheval, avec deux bandes qui montent sur les côtés pour s'attacher à une tétière derrière les oreilles, et un frontal sur le devant. Le cavecon de fer ne diffère de celui-ci qu'en ce que la muserolle est formée par une bande de fer sur le devant. Ce caveçon est garni de trois anneaux de fer, dont un de

chaque côté et le troisième au milieu sur le nez.

Les effets du cavecon différent essentiellement de ceux de la bride, en ce que celle-ci agit directement sur les barres, au lieu que l'action de celui-là porte en entier sur le nez. Or, cette partie étant beaucoup moins sensible que la première, le cavecon donne les moyens de plier un cheval encore neuf, à tous les mouvements que l'on veut lui faire exécuter, sans lui fatiguer la bouche; le prépare aux effets de la bride, et ménage la bouche des chevaux que l'on confie à des commencants.

Les piliers sont deux poteaux ronds de 2 mètres de haut, plantés au milieu d'un manège, à 1m.60 l'un de l'autre, terminés par une tête, et percés de trous ou garnis d'anneaux dans leur hauteur. On attache entre ces deux piliers par les anneaux de côté du caveçon, le cheval que l'on veut dresser au piasser ou à certains airs relevés, ou à qui l'on veut donner de la vigueur. Mais ce moyen, vanté par d'habiles écuyers, blamé par d'autres, demande, de la part de célui qui donne la leçon, beaucoup de tact, d'expérience, et une grande habitude dans l'art de manier à propos la chambriere; car sans ces qualités, la leçon des piliers pourrait fort bien ne servir qu'à sausser l'inelligence du chevai ou à le confirmer dans les désauts que l'on voudrait corriger.

#### DE LA BRIDE, DU MORS, ET DE LEURS DIVERS EFFETS.

La bride doit être, dans la main d'un habile écuyer, non un instrument de contrainte, mais une aide et un moyen d'avertissement. Elle se compose de quatre parties principales, qui sont: le mors, les branches, la gourmette et les rênes; les brides françaises ont en outre une muserolle, une sous-gorge, un frontail et une tétière. Les brides anglaises ont quatre rênes au lieu de deux, un bridon indépendamment du mors, et point de muserolle.

Le mors ou embouchure est un morceau de fer tantôt droit, recourbé ou articulé, que l'on met dans la bouche du cheval. Cette pièce se nomme le canon; les deux extrémités, où sont attachées les branches, les fonceaux; et la partie qui

appuie directement sur les barres, le talon.

Après avoir beaucoup diversifié la forme des mors, on s'est arrêté à trois principales, qui sont généralement adoptées aujourd'hui, savoir : le mors simple, brisé dans le milieu, ce qui le rend la plus douce des embouchures; le mors à trompe. ou d'une seule pièce légèrement courbée à angle obtus, qui est le plus dur de tous; le mors à gorge de pigeon ou liberté de langue, assez courbé pour que la langue puisse se loger dans l'espace vide du milieu. Celui-ci est le plus généralement usité; le mors à canon, simple ou brisé, convient davantage aux jeunes chevaux qui ne sont pas encore bien habitués à sentir le fer dans la bouche. Rien n'est plus important pour un cavalier que de connaître l'effet des différents mors sur la bouche de son cheval; car c'est de la manière dont cette partie de la bride est ordonnée, que dépend l'obéissance du cheval, et souvent la sureté du cavalier, Cette connaissance. ne s'acquiert que par l'habitude; on attribue souvent à l'insuffisance du mors ce qui n'est que l'effet de l'ignorance du cavalier.

Les branches sont deux montants de fer auxquels le canon est attaché par les fonceaux; c'est par elles que le mors tient à la bride, et que la main du cavalier fait jouer l'embouchure. On faisait autrefois des branches contournées de diverses manières et très-compliquées; aujourd'bui on se sert généralement de branches toutes droites, ou à l'anglaise. On y distingue trois parties principales : l'œil, qui est un trou placé au bont de la courte extrémité; le corps ou banquel, où s'attachent les fonceaux; l'anneau du touret, à l'opposé de l'œil. L'écartement des branches, et par conséquent la longueur de l'embouchure, doivent être proportionnés à la conformation de la bouche du cheval. Le porte-mors, ou montant de la bride, est une petite courroie qui part de chaque œil et va s'attacher aux rênes.

La gourmette est une chaîne de fer composée de mailles, de maillons, d'une S et d'un crochet, qui passe derrière la barbe et s'attache à l'œil de chaque branche.

Les rènes sont deux longues courroles qui, d'un bout, s'attachent au touret, et se joignent de l'autre dans la main du cavalier. Dans la bride anglaise, la seconde paire de rênes s'attache au bridon.

En récapitulant ce qui vient d'être dit sur les quatre parties de la bride, on voit qu'elle se compose: d'un mors destiné à appuyer sur les barres à un doigt au-dessus du crochet, afin de faire connaître au cheval, par les divers degrés de pression Imprimée à cette partie très-sensible de la bouche, la volonté de son cavalier: de deux branches, qui sont les leviers moteurs de ce mors; d'une gourmette, qui en augmente l'action et la seconde en pressant elle-même la barbe chaque fois que le cavalier fait sentir le mors; enfin, des rênes, qui sont les moteurs de toutes les autres parties de la bride.

Le bridon est une sorte de canon brisé fort mince, monté sans branches, sans muscrolle et sans gourmette, et qui porte plutôt sur les lèvres que sur les barres; on s'en sert pour les jeunes chevaux que l'on commence à dresser et à qui l'on n'a pas encore mis le fer dans la bouche. Le bridon, que l'on ajoute généralement aujourd'hui à la bride ordinaire, est presque indispensable, en ce que, si la bride ordinaire, est presque indispensable, en ce que, si la bride déprouve un accident qui la rende inutile, le cavalier recourt de suite au bridon et n'est pas à la merci de son cheval. Il offer d'ailleurs le moyen de soulager la bouche, en se servant alternativement de la bride et du bridon.

#### DU CHOIX DE LA BRIDE SELON LA QUALITÉ DE LA DOUCHE.

Il faut, dit M. de La Guérinière, de qui j'emprunte cet article, il faut ajuster un mors selon la structure intérieure de la bouche du cheval, les branches suivant la proportion de l'encolure, et la gourmette suivant la sensibilité de la barbe.

Le mors doit porter sur les barres, à un doigt au plus des crochets de la machoire inférieure; car s'il portait plus haut, il froncerait les lèvres, ce qui aurait fort mauvaise grace et d'ailleurs les meurtrirait. Il faut, pour que l'embouchure soit bien assise en son lien propre, que le talon soit tout droit depuis le banquet jusqu'à la naissance de la liberté de la langue, c'est-à-dire dans une longueur de 41 millimètres environ; sinon l'action en serait fausse dans la bouche. Il faut encore que l'appui se fasse à un demi-doigt de la naissance de cette liberté, autrement les barres et la langue seraient blessées : que la lèvre du cheval soit si exactement logée, que l'on ne voie pas du tout l'embouchure; enfin, que toutes les pièces du mors soient bien polies et bien jointes. La gourmette doit porter à plat immédiatement au-dessous de l'os de la barbe; car plus haut ou plus bas, son effet serait à peu près nul.

La force du mors doit être proportionnée à la grandeur de la bouche, Quand l'on donne trop de fer, c'est-à-dire un canon trop gros à une bouche peu fendue, il fait nécessairement froncer la lèvre; si au contraire il n'est pas seve fort pour la fente de la Pouche, il entre trop avant, et l'on dit alors que

le cheval boit sa bride.

Quoiqu'une bonne bouche ne s'offense d'aucun mors, il van lieux luie an donner un doux, afin de la conserver long-temps en bon état. Quant aux chevaux qui ont la bucche défectueuse ou qui s'arment, il faut corriger ces défauts par

la forme particulière de leur embouchure.

On nomme bouchos égarées où trop sensibles, celles qui ne peuvent supporter l'action du mors. Cette excessive sensibilité, qui provient ou des barres trop élevées et tranchantes, ou de blessures causées par une mauvaise embouchure, fait qu'au moindre mouvement de bride, le cheval la secoue fortement comme pour s'en déharrasser, donne des coups de tête, et bat à la main. Les bouches naturellement sensibles demandent un mors brisé, avec les fonceaux un peu forts, les branches droites et la gourmette un peu làche. Si cette sensibilité est accidentelle, le remède n'a pas besoin d'être indiqué.

La bouche forte est celle qui tire à la main et résiste à l'action du mors, soit parce que les barres étant rondes, charnues et trop basses, le mors appuie plus sur la langue que sur elles, soit parce que la trop grande épaisseur des l'èvres et des gencives recouvre les barres. Le mors à gorge de pigeon est

le plus convenable pour ces sortes de bouches, parce que la langue s'y trouve en liberté; et, afin de le rendre plus sensible, il faut le choisir un peu mince, surtout pres des fonceaux.

Les bouches faibles, qui ne prennent que très-difficilement appui sur le mors quelque doux qu'il soit, sans pourtant battre à la main, demandent le même genre d'embouchure

que les bouches trop sensibles.

Les chevaux qui ont la tête charnue, l'encolure épaisse, les barres et la langue grosses, pèsent à la main, c'est-à-diré s'appuient beaucoup sur le mors. Il faut leur donner l'embouchure à gorge de pigeon ; avec peu de fer, dont la liberté soit proportionnée au volume de la langue; une gourmette mince et un peu serrée, parce que les chevaux dont il s'agit ont ordinairement la barbe épaisse et peu sensible. Souvent aussi un cheval pèse à la main par faiblesse naturelle, soit des pieds, des reins ou des hanches; il cherche alors à se soutenir sur le mors; la conformation de la bride ne peut corriger ce défaut.

Les bouches tron fendues demandent une embouchure plus forte, dont la gourmette soit placée un peu bas; sans cette dernière précaution, la gourmette ne produirait aucun

effet quand I'on voudrait ramener le cheval.

Les chevaux qui ont le cou long, effilé et très-souple ; ceux qui ont l'encolure renversée, le gosier tendu, les muscles de cette partie très-gros, et la ganache serrée, sont su-· jets à s'armer de deux manières différentes, ce qui rend l'action du mors à peu près nulle; c'est-à-dire que dans le premier cas, ils font le cou de cygne, baissent la tête, et appuient les branches contre le poitrail; et que, dans le second, ils portent la tête en avant sans baisser le front, et appuient contre le gosier, ce qui lâche en même temps la gourmette. Il faut aux chevaux qui arment contre le poltrail, une embouchure très-douce, ou même un simple bridon, et donner aux autres des branches très-hardies. La pression trop forte de la gourmette suffit quelquefois pour faire armer un cheval; il suffit, en ce cas, de détruire la cause pour faire cesser l'effet.

### DE LA MANIÈRE DE BRIDER ET DÉBRIDER.

On se placera du côté du montoir, tenant la bride sur le pli du bras gauche; on débouclera le licon pour dégager la tête de la muserolle. On saisira la têtière de la bride de la main droite; le mors de la bride et celui du bridon, de la

main gauche; on appuiera en même temps le pouce sur la barre gauche, pour forcre le chevat à ouvrir la bouche, dans laquelle on passera aussitôt les deux mors; on passera immédiatement après la tètière par-dessus les corilles, en commençant par la droite; on jettera les rênes sur le cou; on bouclera la muserolle, la sous-gorge; on accrochera la gourmette, et l'on fera attention que toutes les parties de la bride et de l'embouchure soient placées comme elles doivent l'être.

Pour débrider, on commencera par décrocher la gourmette, et déboucler la sous-gorge et la miserolle. On ramènera les rèues vers la tétière et l'on déplacera celle-ci de la même manière qu'on l'a placée; les autres parties de la

bride suivront d'elles-mêmes.

Telles sont à peu près les principales précautions à apporter dans le choix de la bride; mais il ne suffit pas de savoir l'approprier à toutes les bouches, si l'on n'a d'ailleurs la main bonne, habituée à ses effets, et accoutumée à la manier; car la meilleure de toutes les brides deviendrait à peu près inutile entre les mains d'un maurais cavalier.

#### DE LA SELLE ET DE SES DIVERSES PARTIES.

Un cavalier doit appporter d'autant plus d'attention dans la conformation et le choix de la selle, qu'elle peut non-seu-lement blesser son cheval d'une manière dangereuse, mais lui causer à lui-même de grandes fatigues et des souffrances aiguës. Une selle, pour être bonne, doit être, quelle que soit sa forme, juste à la taille du cheval, pour ne pas causer de frottements, pou rembourrée, mais bien unie, afin qu'elle porte également partout et ne cause point de meurétrissure. Il faut aussi, pour qu'elle soit commode au cavalier, qu'il s'y trouve assis à l'aise, que le siège soit bien uni, un peu dur, pas plus haut sur le devant que sur le derrière, et qu'il y ait peu d'épaisseur entre ses cuisses et le corps du cheval.

Les parties dont une selle se compose sont : les arçons, les bandes, les bâtes, le pommeau, le garrot, le siège, les panneaux, les quartiers, les contre-sangions. Ses parties accessoires sont : la croupière, le poitrail, les sangles et les étri-

vières ou porte-étriers.

Les arçons sont deux pièces de bois de hêtre, tournées en rond pour embrasser le dos du cheval; ce sont eux qui donment la forme à la selle et supportent les autres parties. L'arçon du devant se compose du pommeau, des mamelles et des pointes; le pommeau est cette partie arrondic qui surmonte le garrot; les mamelles sont les côtés de l'arçon; les extrémités des mamelles forment les pointes. L'arçon de derrière est plus évasé et plus arrondi que celui du devant, en raison de la forme plus large des reins; il est surmonté, dans les selles françaises, d'une espèce de rebord qui entoure les reins du cavalier, et que l'on appelle troussequim.

Les bandes sont deux petites planchettes de buis, larges de trois ou quatre doigts et de la longueur de la selle, qui lient et assujétissent les arçons. Elles doivent porter exactement le long du dos au-dessous de l'épine, afin d'empécher que les arçons ne portent sur le garrot et sur les reins.

Les panneaux sont deux coussins de toile rembourrés en crin, en poil de vache ou de cerf, qui garnissent les deux côtés de la selle. On doit les faire de toile fine, parce qu'elle ne s'imprègne pas de la sueur autant que la grosse; la bourre de crin ou de poil de cerf est aussi celle qui convient le mieux.

Le siège est le dessus de la selle. On a vu au commencement de cet article les qualités qu'il doit avoir; il est à remarquer qu'un siège trop rembourré échausse et écorche plus promptement les sesses du cavalier.

Les quartiers sont les côtés extérieurs de la selle; quelle que soit la matière dont on les compose, il faut qu'ils soient larges et longs; car des quartiers trop courts incommodent beaucoup le cavalier, et lui écorchent quelquefois le jarret.

Les bâtes ou lièges sont un rebord que l'on remarque à chaque côté du pommeau des selles françaises, et qui sert à soutenir les cuisses du cavalier.

Les contre-sanglors sont de petites courroies clouées aux bandes des arçons, au nombre de trois de chaque côté, et qui servent à attacher les sangles.

Les sangles servent à fixer et assujétir la selle sur le dos du cheval; elles doivent être larges et assex fortes pour résister à tous les eflorts qu'il pourrait faire. Elles sent généralement au nombre de trois; mais l'on emploie de plus quelquefois un surfaiz. c'est une quatrième sangle qui passe par-dessus la selle et s'attache sous le ventre, afin de renforcer les sangles.

Le poitrail est une pièce de cuir à trois angles, à chacun desquels est une petite courroie, dont deux servent pour l'attacher aux côtés de l'arçon de devant, et la troisième passe entre les jambés pour aller s'attacher à la première sangle sous le ventre. Le poitrail sert à empêcher que la selle ne se porte en arrière et ne blesse les reins: il ne doit pas descendre au-dessous de la jointure de l'épaule,

pour n'en pas gêner les mouvements.

La croupière est une courroie attachée à l'arçon de dernère, et terminée par une sorte d'anneau dans lequel on passe le tronçon de la queue afin de retenir la selle et d'empécher qu'elle ne porte sur le garrot et les épaules. L'espèce de bourrelet dont cet anneau est formé se nomme cuderon; il doit être un peu gros, afin de ne pas blesser le cheval sous la queue, accident qui arrive assex souvent en été, particulièrement aux chevaus harive assex souvent en été, par-

Les étrivières, ou porte-étriers, n'ont pas besoin de des-

cription.

On appelle rase, la selle qui n'a ni bâtes ui troussequin. On a généralement reconnu la commodité et l'agrément des selles de cette forme, et l'on n'en emploie presque pas d'autres aujourd'hui; telles sont les selles anglaises: mais toutes les fois que l'on est daus le cas de placer derrière soi un porte-manteau, il est bon d'avoir un troussequin pour garantir les reins. Comme la sueur dout s'imprègnent les panneaux de la selle les durcit au point de blesser quelquefois le cheval, il est bon de garnir cette partie d'une peau de veau ou de chevreuil, pour les chevaux qui transpirent beaucoup.

#### MANIÈRE DE SELLER ET DE DESSELLER.

Après avoir relevé sur le siège les sangles, les étrivères et la croupière, on passera la main gauche sous le garrot, et la droite sous le troussequin, pour enlever la selle et la poser doucement sur le dos du cheval, un peu en arrière; on passers alors derrière le cheval, pour prendre de la main gauche la queue et la tortiller autour du tronçon, afin de la passer dans la croupière, en ayant soin de dégager tous les crins de dedans le culeron, pour qu'ils ne se cassent pas ou ne blessent pas le cheval. Revenant ensuite du côté du montoir, on soulevera la selle pour l'avaucer vers le garrot, en observant toutefois que l'arçon de devant se trouve à trois travers de doigt des épaules, et que la croupière ne tire pas trop, auquel cas il faudrait la desserrer. On attachera le poitrail par devant, et l'on finira par attacher les sangles.

Si Pon place sur le dos du cheval une converture ou une schabraque, il faudra bien prendre garde qu'elle ne fasse aucun pil. Il faut observer aussi que si la selle était placée trop en avant ou trop en arrière, elle blesserait le garrot ou les reins et génerait le mouvement des épaules ou des

hanches.

Pour desseller, on commencera par détacher le poitrail et les sangles; on tirera la selle en arrière pour retirer la queue de dedans le culeron; on relèvera sur le siège les étrivières, la croupière et les sangles, après les avoir nettoyées si elles sont malpropres; on soulèvera la selle en la tirant à soi pour l'enlever, et on l'emportera de la même manière qu'on l'a apportée : on s'occupera alors de laver les jambes du cheval, de le bouchonier, après quoi on loi mettra sa couverture et on le conduira à l'écurie.

#### DES AIDES ET CHATIMENTS.

Les aides sont divers signes utiles pour avertir le cheval des mouvements qu'il doit exécuter; les châtiments sont les moyens employés pour le corriger quand il fait quelque faute. Il y a quatre sortes principales d'aides: les divers mouvements de la main de la bride, la cravache ou la gaule, l'appel de la langue, les diverses manœuvres des cuisses et

des jambes du cavalier.

Les mouvements de la main de la bride sont le moyen d'avertissement que l'on emploie le plus fréquemment, et l'action que la bride produit dans la bouche du cheval est l'effet des différents mouvements de la main. La main honne doit être légère, douce et ferme, qualités qui dépendent non-seulement de son action, mais ecocre de l'assiette du cavalier sur sa selle; car lorsque le corps n'est pas assuré, le main ne peut l'être. Il faut encore que les jambes s'accordent avec la main, autrement l'action de lui-ci ne scrait jamais justes: cela s'appelle, en termes de l'art, occorder la main et les talons, ce qui est la perfection de toutes les aides.

La main legère est celle qui ne sent pas l'appui du mors sur les barres; la main douce, celle qui sent un peu l'effet de l'embouchure sans donner trop d'appui; la main ferme est celle qui contient le cheval dans un appui à pleine main. Il est essentiel de savoir accorder ces trois divers mouvements de la main selon la nature de la bouche de chaque cheval, sans contraindre et sons abandonner tout à coup le véritable appui de la bouche; c'est-à-dire, qu'après avoir rendu la main, il faut la rotenir doucement pour chercher un peu l'appui du mors, et reprendre ensuite l'appui à pleine main. Il ne faut jamais passer brusquement de la main ferme à la main légère, ni de colle-ci à la première, parce qu'en agissant ainsi, on rinierait bientôt la meilleure bouche.

La main doit toujours donner le premier avertissement, et les jambes doivent accompagner ce mouvement; car il est de principe général que dans toutes les allures du cheval, la tête et les épaules doivent partir les premières. Or, comme le cheval a quatre allures principales, qui sont d'avancer, de reculer, d'aller ou à droite ou à gauche, la bride doit aussi produire quatre effets différents: rendre la main, retenir la main, la tourner à droite ou à cauche.

Il y a deux manières de rendre la main : la première est de baisser la main en tournant un peu les ongles en dessous; la seconde est de prendre les rênes avec la main droite en les làchant un peu dans la main ganche, ce qui fait passer le sentiment du mors de celle-ci dans l'autre; ct enfin, de laisser tomber la main droite sur le cou du cheval, en lachant tout-à-lait les rênes de la main gauche, ce qui s'appelle descendre la main. L'action de rendre ou de descendre la main est pour pousser le cheval en avant. Le vrai temps de l'exécuter utilement est après avoir marqué un demi-arrêt, et lorsque le cheval plie les hanches, mais non tandis qu'il est sur les épaules.

L'action de reteuir la main se fait en rapprochant la main contre l'estomac, les ongles un peu tournés en dessus; elle a pour but d'arrèler le cheval, de marquer un demi-arrèt, ou bien de reculer. Il faut, pendant ce mouvement, ne pas trop peser sur les étriers, et mettre en même temps les épaules un peu en arrière afin me le cheval arrête ou recule sur les

hanches.

Les troisième et quatrième mouvements sont de tourner la main à droite ou à gauche : les ongles doivent être en dessus dans le premier cas, afin de faire agir la droite. Le cheval obéissant à la main, est celui qui en suit aisément tous les mouvements.

Il y a trois manières de tenir les rênes: séparées dans les deux mains; égales dans la main gauche; ou l'une plus lon-

gue que l'autre selon le côté où l'on travaille le cheval.

Les rênes séparées sont nécessaires pour les chevaux qui ne sont pas encore accoutumés aux eflets de la main de la bride, ou pour ceux qui s'en défendent et qui refusent de tourner à une seule main. Il faut alors baisser la main gauche quand on tire la rêne droite pour tourner de ce côté, et réciproquement; autrement le cheval ne saurait à quelle rêne obéir.

On tient les rénes égales dans la main gauche pour conduire, dans quelque circonstance que ce soit, un cheval obéissant. Mais au manége, on tient la réne de dedans un peu raccourcie, afin de placer la tête du cheval du côté où il va; car un cheval qui n'est pas plié, a mauvaise grâce dans un manège: il est beaucoup plus difficile de plier un cheval à droite qu'à gauche, tant parce que la plupart des chevaux sont plus raides à la première main, que par rapport à la disposition des rènes dans la main de la bride; il y a même fort peu de personnes qui sachent bien se servir de la rène droite.

Il faut tenir la main un peu haute pour les chevaux qui portent bas, afin de leur relever la tête; elle doit être plus basse et lapprochée de l'estomac pour ceux qui portent le nez au vent, afin de les ramener et de leur faire baisser la tête. Lorsque l'on porte la main en avant, cette action lâche la gourmette et diminue l'effet du mors; le contraire arrive lorsqu'on la rapproche de l'estomac, ce qui est bon pour les chevaux qui tirent à la main. Tout écuyer qui ne connaîtrait pas parfaitement les divers effets des rênes de la bride, travaillerait sans rêxies et sans principes.

L'appet de la langue, que tout le monde connaît, réveille l'attention du cheval, l'anime et le rend attentif aux autres addes, et aux châtiments qui les suivent s'il u'y répond pas: mais il ne faut appeler ni trop fort ni trop fréquemment. C'est une impolitesse choquante d'appeler de la langue en présence d'une personne à cheval, quand on est soi-même à nied.

La cravache est, selon l'occurence, aide ou châtiment : elle est aide, lorsqu'on la fait siffler dans la main pour animer le cheval, lorsqu'on lui en fait légèrement sentir la pointe à l'épaule pour le reliever, sur la croupe pour réveiller les mouvements de cette partie, etc. Dans le mauège, on tient la cravache du côté opposé à celui où l'on mène le cheval, parce que l'on ne doit jamais s'en servir alors que pour animer les parties de dehors. Il faut aussi la tenir de manière à ce qu'elle ne touche pas le cheval sans nécessité.

Le cavalier tire cinq aides particulières du mouvement de ses jambes: la pression des cuisses, celle des genoux et des jarrets; celle des gras de jambes; le pincer délicat de l'éperon, l'action de peser sur les étriers.

L'aide des cuisses et des jarrets se fait en les serrant des deux côtés à la fois pour chasser le cheval en avant, ou seulement d'un seul côté pour l'avertir qu'il s'abandonne trop sur ce côté. Cette aide, employée un peu vigoureusement, est souvent plus efficace que l'éperon pour les chevaux chatouileux, qui se retiennent par pure malice; celle des gras de jambes, qui se fait en les approchant du ventre, avertit le cheval qui n'a pas répondu à la première, que l'éperon n'est pas loin.

Le pincer délicat de l'éperon, qui ne doit faire qu'effleurer le poil sans piquer le cuir, est la plus expressive de toutes les aides; et si le cheval n'y répond pas, on enfonce vigonreusement les éperons. Enfin, le peser sur l'étrier, quoique la plus douce de toutes les aides, suffit quelquefois pour les chevaux très-sensibles et bien dressés. On pèse tantôt sur les deux à la fois, tantôt sur celui de dedans ou de dehors, selon le genre d'avertissement que l'on veut donner.

Lorsque le cheval ne répond à aucune aide, soit par malice ou par défaut de sersibilité, il faut le corriger sur-le-champ, et proportionner la vigueur du châtiment à la gravité de sa faute, mais surtout à la connaissance que l'on doit avoir de son naturel; car il est des chevaux sensibles à la moindre punition, et l'on finirait par les rebuter et les avilir si on les châtiait outre mesure.

chanait outre mesure

Les châtiments les plus en usage sont : la chambrière, la

gaule ou la cravache, et l'éperon.

La chambrière est une longue conroie de cuir attachée au bout d'un manche qui doit avoir environ 1.33 de long. On s'en sert pour donner les premières leçons aux jeunes chevaux que l'on veut dresser; pour leur apprendre à piaffer dans les piliers; pour donner du cœur à un cheval paresseux; vaincre un cheval rétif ou ramingue qui se défend contre l'éperon, etc.: la chambrière est préférable au fouet dans ces divers cas, parce qu'étant obligé de s'en servir quelquefois vigourensement, on ne craint pas pour le cheval les contusions et les meurtrissures que causeruit la corde.

On frappe le cheval avec la gaule ou la cravache, sur le ventre et les fesses pour le ponsser en avent, et sur l'épaule

pour l'empêcher de ruer.

L'éperon se compose de trois pièces principales : le corps ou les branches, le collet et la mollette : le collet doit être un peu long, afin que le cavalier ne soit pes obligé de trop serrer le talon pour arriver au ventre de son cheval, et la

mollette avoir cinq à six pointes bien aiguës.

On se sert des éperons avec un grand succès pour rendre un cheval sensible et fin aux aides: ce moyen doit être employé avec discernement; il faut en user vigoureusement dans l'occasion, mais jamais sans nécessité. Pour bien donner de Péperon, il faut approcher doucement le gras des jambes, et appuyer ensuite fortement la mollette contre le ventre, à environ quatre travers de doigt derrière les sangles; car si l'on attaquait les flancs, cette partie étant beaucoup trop sensible, le cheval ruerait et s'arrêterait court au lieu d'avancer. Les cavaliers qui appliquent les éperons d'un seul coup étonnent

et surprennent le cheval, qui ne répond pas alors aussi bien que lorsqu'il a été prévenu d'avance par l'approche insensible du gras de jambe. Le pincer délicat de l'éperon devient quelquefois un châtiment suffisant pour les chevaux extrêmement sensibles.

C'est dans l'emploi sagement combiné des aides et des chatiments que consiste presque entièrement l'art d'un bon écuyer; mais, encore une fois, il faut user de ces divers moyens à temps et comme il faut. Il faut aussi aider et chatier sans faire de grands mouvements; rien n'est plus ridicule que ces mauvais cavaliers qui s'agitent en cent façons sur leur cleval, et suent, comme on dit vulgairement, sang et eau, sans pouvoir en venir à leur honneur; tandis qu'un écuyer véritable fera tout ce qu'il voudra, de son cheval, saus avoir, pour ainsi dire, l'air de s'en occuper.

### CHAPITRE X.

# Principes élémentaires de l'art du manège.

### MANIÈRE DE MONTER ET DE SE TENIR A CHEVAL.

Avant de monter à cheval, il faut visiter d'un coup-d'œit out son équipement; cet examen, qui est l'affaire d'un instant quand on en a l'habitude, peut prévenir bien des accidents. On extrainera d'abord si la sous-gorge n'est point trop servée ou la muserolle trop lâche; si lo mors n'est pas trop haut, ec qui ferait froncer les lèvres, ou trop bas, ce qui le frait porter sur crochets; si la gourmette porte bien à plat; si la selle n'est ni trop en avant, ni trop en arrière; si les sangles ne sont pas trop lâches, ce qui ferait tourner la selle sous le ventre, ou trop serrées, ce qui les ferait casser ou pourrait suffoquer le cheval; si le politail est bien placé, la croupière ni trop ni pas assez tendue; si les étrivières ne sont ni trop longues ni trop courles, etc.

Cet examen fait, il fait s'approcher de l'épaule gauche du cheval, en lui disant oh pour l'avertir, de crainte qu'il ne s'effarouche: on tiendra la gaule dans la main gauche, la pointe en has; on passera les rênes dans cette main, après les avoir ajustées avec la main droite, ainsi qu'une poignée de crin prise de 216 ou 270 millimètres au-dessus du garrot. Prenant alors l'étrivière avec la main droite, on lèvera la jambe sans baisser le corps, pour engager le pied dans l'étrier, en prenant garde de toucher le ventre du cheval: a près avoir en prenant garde de toucher le ventre du cheval: a près avoir

pris un second point d'appui en empoignant l'arçon de derrière avec la main droite, le plus souvent possible, on s'élèvera à la hauteur de la selle sans ployer le corps; on étendra la jambe droite, que l'on passera par-dessus la croupe après avoir làché l'arçon de derrière, avançant les hacubes et creusant les reins, et l'on tombera en selle sans secousse et sans cesser de tenir le corps droit. Ces divers mouvements doivent être exécutés avec grâce, aisance, sans précipitation, et sans toucher le cheval ni avec la pointe du pied gauche ni avec la jambe droite.

Après avoir làché la crinière et enfourché la selle, il faut passer la gaule dans la main droit par-dessus l'éncolure du cheval; prendre le bout des rênes avec la même main pour les égaliser, et les ajuster dans la gauche en les tenant séparées avec le petit doigt et laissant tomber le bouton sur l'épaule droite du cheval; reployer le bout des doigts dans le creux de la main, les ongles en-dessus, et étendre le ponce sur les rênes pour les assurer; enfin, se raffermir sur le sège, la ceinture et les fesses éloignées de l'arcon de derrière, les

reins pliés et fermes sans raideur.

La belle posture du cavalier ne loi donnant pas moins d'avantage pour gouverner son cheval, que de grâce, c'est la première qualité qu'un élève doit s'attacher à acquérir. La grâce ne consiste pas à se tenir à cheval immobile comme un terme et raide comme un piquet, ni à affecter une attitude étudiée; mais bien à savoir s'abardouner à propos ou résister aux divers movements de son cheval; à conserver eté équilibre et cet aplomb dans lesquels on ne peut plus être maître ni de soi ni de son cheval; à conserver dans tous ses mouvements le naturel, la liberté et l'aisance qui leur sont propres.

Le corps d'un cavalier peut se diviser en trois parties, dont deux, la partie haute et la partie basse, doivent être mobiles, et la troisième immobile. La partie haute comprend la tête et le corps jusqu'à la ceinture. La tête doit être droite et haute sans affectation, libre entre les épaules, et regardant entre les oreilles du cheval; la poitrine élargie, les épaules libres, paralléles, bien effacées, un peu renversées

en arrière.

Les bras doivent tomber perpendiculairement le long du corps, sans y être collès; les avant-bras tendus en avant sans raideur. La main de la bride gouverne l'avant-main: elle doit être placée à la hauteur du nombril, à quatre ou cliq travers de doigt du ventre, de manière que les phalanges qui lient les doigts à la main soient perpendiculaires à l'aryon; la main droite doit être placée à la hauteur et près de la gauche; la pointe de la gaule toujours tournée en bas, et tombant entre l'épaule du cheval et la cuisse du cavalier.

La partie moyenne du corps est immobile et forme naturellement le point d'appui du cavalier. Pour que cet appui soit parfail, il fant avancer la ceinture et les hanches; tenir les cuisses tendues et tournées en dedans, retirer et fermer

les genoux, et s'asseoir sur le croupion.

De la position de la partie basse du corps dépend principalement cet aplomb si nécessaire à un homme de cheval; ces parties servent d'ailleurs à gouverher le corps et l'arrièremain. Il faut que les cuisses et les jarrets soient tournés en dedaus, ainsi qu'il a été dit, afin que le plat de la cuisse soit pour ainsi dire collé le long des quartiers. La véritable position des jambes est de tomber d'aplomb, du genou en bas; et d'être tout à la fois libres et assurées; car saus cette -assurance elles ballotteraient contro le ventre du cheval et le tiendraient dans une inquiétude continuelle; trop écartées du ventre, elles oteraient la facilité d'aider ou de châtier le cheval à propos; trop avancées, elles répondraient à la poitrine au lieu du ventre; trop en arrière, elles correspondraient aux flancs; enfin, si on les tenait trop raccourcies, on serait enlevé de la selle quand on pèserait sur les étriers.

La pointe du pied doit être un peu tournée en dedans, un peu plus basse que le talon sans l'être trop, et déborder l'étrier de 27 à 54 millimètres tout au plus; tous les mouvements des diverses parties du corps doivent être souples, liants, peu étendus. On met pied à terre d'après les mêmes principes que l'on a observés en montant à cheval, et on

détache de suite la gourmette.

Les premières leçons d'équitation doivent avoir pour unique but d'apprendre à l'élève à se bien tenir en sello, et à s'y maintenir dans tous les mouvements que son cheval pourra exécuter. Rien n'est plus efficace pour cela que la leçon du trot, parce que cette allure étant celle qui secoue le plus le cavalier, les autres ne sont qu'un jeu après celle-là. Après avoir acquis dans l'école cet aplemb et cette fermeté dont on vient de parler, il faut s'excreer sur de jeunes chevaux pleins d'ardeur et de vivacité, afin d'être bien sûr de soi.

#### TRAVAIL AU PAS ET AU TROT.

Après s'être exercé plusieurs fois à monter et descendre de cheval, sans étriers ni éperons, le commençant se placera en selle, en observant, dans la position des diverses parties de

son corps, les préceptes exposés dans l'article précédent, et mettra son cheval au pas sur la piste de la main droite. Pour cela, il baissera un peu la main gauche en faisant sentir en même temps légèrement l'aide des jambes, mouvements que l'on pourra accompagner d'un léger coup de gaule sur l'énaule droite sans déranger autrement la main.

Tandis que le cheval marchera, on emploiera l'aide des jambes avec justesse, c'est-à-dire bien également, afin de le maintenir dans la ligne droite et de soutenir son pas; on aura également soin de ne déranger aucune des parties du corps de la situation qui lui est propre, parce que l'on induirait le cheval en erreur, et on le forcerait à se déranger de sa ligne. Arrivé an bout de cette ligne, qui se tronve ordinairement marqué par un angle de mur ou de haie, le cavalier aidera son cheval à bien prendre cet angle pour tourner juste : pour cela, il portera la main gauche, et la tournera ensuite de manière que le pouce soit dirigé de ce côté et le petit doigt vers la droite, les ongles un peu en-dessus, afin de faire agir la rène droite plus ou moins selon la sensibilité des barres; et aussitôt que le cheval aura obéi, on le maintiendra comme auparavant dans la ligne droite. Afin que ce mouvement s'exécute avec justesse, il faut que la tête, les épaules et les hanches passent successivement dans l'angle. et faire sentir en même temps l'aide des jambes, mais particulièrement de la droite, afin que l'arrière-main ne soit pas en retard.

Après avoir de nouveau parcourn une certaine distance en ligne droite, on exécutera comme la première fois un à-droite pour se remettre dans la ligne parallèle à la première; et au bout de cette ligne, on se disposera à tourner dans le sens inverse aux deux premières fois, c'est-à-dire en tournant un peu les ongles en dessous et en pressant un peu plus de la jambe gauche. De cette manière, on se trouvera placé sur la piste gauche, et l'on tournera les coins dans le même sens inqu'à ce que l'on exécute un nouveau changement de piste ou de main. Il est bon d'observer que lorsque le cheval tourne à droite ou à gauche, l'épaule du cavalier, du côté opposé, reste naturellement en arrière, ce qui donne mauvaise grace et ôte une partie de l'aplomb; c'est ce qu'il faut éviter, en avançant imperceptiblement cette partie jusqu'à ce que l'on se soit replacé dans la ligne droite.

Lorsque l'on sera suffisamment exercé au pas, et que l'on y aura acquis l'aplomb nécessaire, on passera à la leçon du trot, la seule qui puisse donner ce degré de souplesse et d'a-

plomb sans lequel on ne neut être parfait écuyer.

Pour partir au trot, il faut rassembler le cheval, rendre la main et la reprendre sur-le-champ; approcher les jambes un peu vivement et bien également. En cheminant, on rendra la main tout doucement jusqu'à ce qu'elle soit bien replacée; il faut surtout faire attention de ne pas se raidir au départ du cheval, ni pendant la durée de la reprise. En marchant ainsi au trot, il faut se rappeler la position que doivent avoir les trois parties du corps, tourner les cuisses sur leur plat et les abandonner, ainsi que les jambes, à leur propre poids : ce n'est que par ce moyen que les mouvements du cavalier se lieront parfaitement à ceix de son cheval.

On suit au trot les mêmes pistes qu'au pas; les tournants et changements de mains s'opèrent de la même manière, avec ectte seule différence que l'aide des jambes doit être un peu plus vigoureuse afin que le trot ne se ralentisse pas. Il ne faut jamais terminer la reprise du trot sans avoir remis le cheval au pas. A cet effet, pour passer de la première allure à la seconde, on exécutera un demi-arrêt, en ramenant un peu la main gauche et serrant légèrement les jambes pour que le cheval ne s'arrête pas; et aussitot qu'il aura obéi, on replacera les jambes et les mains. Il faut aussi commencer la leçon du trot par quelques exercices au pas, avec les changements de main.

On ne peut parvenir à bien monter à cheval qu'en répétant ces exercices et surtout celui du trot, jusqu'à ce que l'on soit parfaitement familiarisé avec les différents changements de main, ainsi qu'avec les aides que l'on retire tant de cette partie que des jambes, et que l'on sache bien approprier ses attitudes et ses mouvements à ceux du cheval. On exigera un trot plus franc et plus allongé à mesure que l'on fera des progrès, et l'on passera aux exercices suivants quand on se trouvera assez fort.

#### DU TROT SUR LE CERCLE.

Cette leçon est extrêmement utile pour confirmer un commençant dans les deux premières, et pour lui apprendre de plus en plus a se rendre maître de tous les mouvements de son cheval.

Après avoir parcouru quelques pistes et exécuté quelques changements de main, d'abord au pas, puis au trot sur la ligne droite, toujours sans étriers ni éperons, on se remettra au pas et l'on ramènera insensiblement la main sans s'arrêter, jusqu'à ce que l'on ne sente plus que légèrement la rène droite, afin de ployer la tête, le cou et les épaules du cheval

un peu en dedans. On le poussera ensuite au trot, en ayant soin de faire sentir toujours légèrement la rêne de dedans

et la jambe de dehors.

Le tourner et les changements de main s'exécuteront dans cette leçon de la même manière que dans celle du galop dont il va être parté; mais il faut faire attention de ne pas laisser perdre au cheval son pli au moment de rassembler; ce à quoi l'on parviendra assex aisément, en conservant bien la position des mains et des jambes, de manière à faire sentir toujours un peu plus la rêne de dedans et la jambe de dehors: le trot devra être franc, hardi et allongé.

Il est bon de faire rémarquer que la leçon du trot sur le cercle fatigue horriblement les commençants qui la prennent sans y être suffisamment préparés d'avance par le trot en ligne droite. Mais rien n'est plus propre que cet exercice à assouplir à la fois le cheval et le cavalier, et à augmenter l'aplomb de celui-ci. La leçon doit finir comme elle a commencé. c'est-à-dire par le trot ordinaire et le pas.

#### DU TRAVAIL AU GALOP.

Cette leçon, quoique moins pénible que les deux précédentes, est plus difficile pour les commençants, et ne doit pas se prendre avant que l'on soit bien confirmé dans les autres.

Après quelques évolutions et changements de main au pas et au trot on saisira l'instant où l'on se sent le mieux d'apiomb, pour meitre son cheval au galop. Il est essentiel pour cela « que le cavalier rende souples et mosileuses les articulations de ses reins et de ses genoux, pour conserver cet aplomb, qui, sans cela, se perdrait infailliblement. C'est aussi dans cette allure que la division des trois parties du corps du cavalier est plus apparente, parce que celle du centre dott être parfaitement liée avec les mouvements du central, et que les parwêes hautes et basses sont dans une activité continuelle pour maintenir l'équilibre de la masse entière.

» Pour partir au galop à droite, on doit rassembler son cheval, renverser la main les ongles en l'air, pour tendre un peu la rêne à gauche, ce qui forcera le cheval à plier un peu la tête de ce côté; et rendre plus libre l'épaule et par conséquent la jambe droite, qui doit partir la première: c'est ce que l'on appelle galoper sur le pied droit. On fera sentir en même temps l'aide des jambes, particulièrement de la droite; aussitôt qu'il aura obéi, on lui ramènera la tête un peu éa.

dedans, en arrondissant la main, les ongles un peu en dessous, pour sentir la rène droite; on tiendra les jambes toujours près du corps, pour maintenir le cheval en action et entretenir le mouvement cadencé de l'arrière-main: c'est ce que l'on appelle sentir le cheval entre ses jambes. La partie haute du corps doit être tenue un peu renversée, et il faut, dês que l'on sentira la viteses es raleutir un peu, rendre la main et la reprendre sur-le-champ, sans changer le degré de pression des jambes.

» Lorsque l'on sera arrivé au moment de tourner le coin à gauche, il faudra, sans se déranger la main pour ne pas perdre le pli du cheval, se contenter de la porter un peu à gauche, et la jambe droite de l'avant-main se trouvera ainsi toujours portée en avant. Pour sortir du coin, on ramènera la main sur la droite, ce qui empèdera le second enlever de l'avant-main; alors l'aide des jambes, employée également, chassera en avant le train de derrière; la jambe gauche de ce côté sera forcée de pirouetter sur le talon, perdant que l'avant-main se portera sur la nouvelle piste, c'est-à-dire sortira du coin pour prendre la nouvelle ligne. Les diverses aides de la main et des jambes doivent être, dans cette action, proportionnées à la vitesse du galop et combinées de manière à ce que cette vitesse ne se ralentisse pas d'un seul instant.

» Pour changer de main au galop à droite, on portera la main à droite et l'on fera sentir l'aide et la jambe de ce côté. Le cheval étant déjà plié, exécutera facilement cette évolution; mais il n'en sera pas de même lorsqu'il s'agira de lui faire prendre la piste à gauche pour le faire galoper de ce côté. Ce changement de main doit commencer par un temps d'arrêt; pour le bien exécuter, on làchera un peu la rêne à droite, et l'on ramènera la main à soi en diminuant la pressiou des jambes; par ce moyen, on fera disparaître le pli du cheval, ce qui remettra les épaules et les hanches de niveau entre elles. Le cheval avant alors repris son aplomb comme s'il était au pas, on le rassemblera de nouveau; on arrondira la main, les ongles un peu en dessous, en faisant sentir en même temps l'aide de la jambe afin de rendre libre l'épaule gauche, ce qui portera naturellement en avant la jambe de devant de ce côté. Lorsque le cheval aura obéi, on retournera la main, les ongles un peu en l'air, jusqu'à ce que l'on sente la rêne gauche, afin de ramener la tête en dedans. Les changements de main de ganche à droite, et la prise des coins au galop sur le pied gauche, s'exécutent de la même manière et par les mêmes moyens, en sens inverse,

que les changements de main de droite à gauche, et la prise

des coins au galop sur le pied droit. »

Lorsqu'à l'âide de ces exercices répétés, on aura acquis la souplesse et la fiberté nécessaires de la part des extrémités inférieures, on commencera à chausser l'éperon et à se servir des étriers. La lauteur à laquelle on placera ceux-el doit être calculée de manière à ce qu'ils portent le poids naturel des jambes; les étrivères trop longues forceraient le cavaller à allonger les jambes outre mesure pour aller chercher les étriers, ce qui lui ferait perdre l'aplomb qu'il doit avoir en selle; plus courtes, elles l'obligeraient à baisser les genoux, ce qui porterait les talons trop en arrière, et contrarierait les mouvements de toute la partie basse.

On répètera avec les étriers et les éperons les leçons du pas et du trot, du trot sur le cercle et du galop, en ayant toujours le soin de commencer et finir chaque reprise par quelques exercices édes leçons précédentes. C'est par ces divers exercices répétés avec persévérance et souvent, que l'on parviendra à se dégrossir. L'élève qui sera parfaitement confirmé dans ces premières leçons, no pourra certainement pas se flatter d'être un écuyer consommé, mais il sera du moins en état de manier un cheval avec grâce, facilité; et s'il veut acquérir un peu plus de dextérité, il pourra passer à la leçon

suivante.

#### DE L'ÉPAULE EN DEDANS, ET DE LA CROUPE AU MUR.

Ces deux leçons sont excelleutes pour achever d'assouplir un jeune cheval, quand il aura été suffisamment travaillé au trot; pour lui apprendre à marcher de côté, à passer les jamues l'une par-dessus l'autre sans se donner d'atteintes, à tourner court sans embarras ni difficulté; pour lui donner de la grâce, etc.; elles ne sont pas moins nécessaires à un homme

de cheval sous divers rapports.

S'il s'agit de dresser un jeune cheval à la leçon de l'épaule en dedans, lorsqu'il saura trotter librement aux deux mains sur le cercle et en ligne droite, d'un pas tranquille et égal, qu'on l'aura accoutumé à former des arrêts, demi-arrêts, et à porter la tête en dedans, il faudra le mener au petit pas lent et un peu raccourci, le long de la muraille; le placer de manière que les hanches et les épaules se trouvent sur deux lignes différentes.

La ligue des hanches doit être près de la muraille, et celle des épaules un peu plus éloiguée; le cheval plié à la main où on le mêne, c'est-à-dire qu'au lieu de le tenir tout-à-fait droit de hanches et d'épaules sur la même ligne, il faut lui tourner la tête et les épaules un peu en dedans comme si on voulait effectivement le tourner, et sans lui laisser quitter cette attitude oblique et circulaire, le faire marcher en avant le long du mur, en l'aidant de la jambe de dedans et le soutenant légèrement de celle de dehors. Or, il est évident qu'il ne peut marcher dans cette position sans chevaucher la jambe de dedans par-dessus celle de dehors.

M. de la Guérinière, de qui j'emprunte en grande partie cet article, regarde la lecon de l'épaule en dedans comme la plus avantageuse de toutes celles que l'on peut employer pour donner au cheval une parfaite souplesse et une entière liberté dans toutes les parties. Cela est si vrai, dit-il, qu'un cheval dressé d'après ces principes, et gâté après par quelque mauvais écuyer, passant ensuite entre les mains d'un homme habile, se rétablira presque aussitôt. Les principaux effets de cette leçon sont d'assouplir les épaules, de mettre le cheval

sur les hanches, et de le disposer à fuir les talons.

Pour exécuter les changements de main dans la leçon de l'épaule en dedans, il faut, sans effacer le pli de la tête et du col, redresser les épaules et les hanches, quitter le mur, et faire marcher le clieval diagonalement, jusqu'à ce qu'il soit arrivé sur la nouvelle piste qu'on veut lui faire parcourir. Là, il faut lui placer la tête à gauche s'il était auparavant sur la piste droite, les épaules en dedans et détachées de la muraille comme auparavant, et le conduire dans cette nouvelle direction, jusqu'à ce que l'on juge à propos de changer encore de main.

Lorsque le cheval commencera à obéir aux deux mains à la leçon de l'épaule en dedans, on lui apprendra à bien prendre les coins, ce qui, dit encore M. de la Guérinière. est le plus difficile de cette leçon. Il faudra, pour cela, faire entrer les épaules dans le coin sans déranger la tête; et à mesure qu'elles en sortiront, y faire entrer les banches à leur tour, afin qu'elles passent partout où les épaules auront passé. C'est avec la rêne de dedans et la jambe du même côté, que l'on pousse le cheval en avant dans les angles ; mais lorsqu'on le tourne sur l'autre ligne, il faut que ce soit avec la rêne de dehors, en portant la main en dedans pendant qu'il a la jambe levée et prête à retomber, afin que, par ce mouvement, la jambe du dehors puisse passer par-dessus celle de dedans; il faudra en même temps le pincer du talon de dedans.

La leçon de l'épaule en dedans devra être répétée jusqu'à ce que le cheval prenne bien les coins et exécute tous les changements de main librement, sans difficulté et sans se défendre. Le trot sur un cercle élargi est tout à la fois le meilleur moyen d'assouplir, et en même temps de châtier les chevaux qui se défendent de la susdite lecon par malice.

La leçon de la croupe au mur dérive naturellement de la précédente, car, lorsque le cheval marche l'épaule en dedans à droite ou à gauche, il se dispose en même temps à fuir les talons à la main du côté opposé. Ainsi, pour donner cette leçon, après avoir placé le cheval au commencement de la piste droite, on le mettra d'abord à l'air de l'épaule en dedans de ce côté; puis on lui tournera la croupe au mur, de manière à ce que les épaules et les hanches soient placées en ligne pressuue droite en travers de la piste.

Dais cette posture, on excite tout doucement le cheval à faire quelques pas de côté, en soutenant la rène droite et légèrement la jambe du même côté. Si le cheval fait avec docilité quelques pas en chevauchant bien la jambe droite par-dessus la gauche, on l'arrètera pour le flatter, afin de lui faire comprendre que l'on est content de lui; puis on recommencera pour s'arrêter encore au bout de quelques pas, et ainsi de suite jusqu'au bout de la piste. Après l'avoir laisé

afin de changer de main, et on la ramènera ainsi, toujours de côté, au point d'où l'on était parti.

Cémme cette leçon embarrassera et fatiguera beaucoup le cheval dans les commencements, s'il n'y et pas encore dressé, on le mènera d'abord tout doucement, l'arrêtant fréquemment pour le flatter quand il aura obéi, et évitant de le rebuter dans le cas contraire. Si, allant bien à une main, il refuse obstinément de marcher la croupe au mur à la main opposée, ce sera un signe que l'épaule de ce côté n'est pas assez assouplie, et il faudra le remettre à la leçon de l'épaule

reposer là un instant, on sentira la rêne et la jambe gauche

en dedans.

M. de la Guérinière pense que, bien que la leçon de l'épaule en dedans et celle de la croupe au mur, qui doit en être inséparable, soient excellentes pour donner à un cheval la souplesse, le beau pli et la belle posture qu'il doit avoir pour manier avec grâce et légreté, il ne faut pas pour cela abandonner la leçon du trot sur la ligne droite et sur des cercles; il faut toujours revenir à ces premiers principes, pour l'entretenir et le confirmer dans une action hardie et soutenue de l'épaule et des hanches. Par ce moyen, on distrait le cheval et on le délasse de la sujétion dans laquelle on est obligé de le tenir pendant la leçon de la croupe au mur et de l'épaule et deans.

Cet anteur veut donc que, de trois petites reprises que l'on fera chaque jour, la première commence par la leçon de l'é-paule en dedans au pas; et, après deux changements de main sur la même piste, on le mettra la croupe au mur des deux mains, et on terminera par use piste au pas en ligne droite; la deuxième reprise doit être consacrée à un trot hardi et soutenu la troisième et dernière sera semblable à la première, En combinant ainsi ces trois leçons d'épaule en dedans, de trot et de croupe ain mur, on verra croître, pour ainsi dire, à vue d'œil, la souplesse et l'obéissance du cheval, ainsi que l'adresse du cavalier.

#### DES ARRETS, DES DEMI-ARRETS, DU RECULER ET DES CHANGEMENTS DE MAIN.

Cette leçon est nécessaire à un commençant pour lui apprendre de plus en plus à manier son cheval en tous sens : elle n'est pas moins utile pour placer un jeune cheval sur les hanches, et le rendre léger à la main. Si un cheval, en marchant, se servait également des épaules et des hanches, il chercherait dans la bride un appui propre à contre balancer la faiblesse naturelle de l'avant-train, et pèserait beaucoup trop à la main.

On parvient à prévenir ce défaut, qui nuit beaucoup à l'assurance du cheval et fatigue extrêmement le cavalier, et à donner au cheval une bouche légère, en l'habituant à avancer les pieds de derrière et les jarrets sous le ventre en marchant, et à prendre son principal point d'appui dans les hanches; c'est ce que l'on appelle mettre un cheval sur les banches. Rien n'est plus propre à cela que la pratique des arrêts, des demi-arrêts et du reculer.

L'arrêt consiste à retenir avec la main de la bride, la tête du cheval et les autres parties de l'avant-main, en chassant en même temps délicatement les hanches avec les gras des jambes, en sorte que tout le corps du cheval reste en équilibre sur les pieds de derrière: mouvement bien plus difficile à exécuter de la part du cheval, que celui de tourner, qui lui est plus naturel.

Pour bien marquer un arrêt, il faut prendre l'instant où le cheval est bien animé et faire sentir délicatement l'aide des jambes en même temps que l'on mettra les épaules un peu en arrière, et raffermir la bride de plus en plus jusqu'à ce que le cheval soit tout à fait arrêté. Il faut, pendant que l'on exécute ce mouvement, serrer un peu les coudes près du corps, afin g'avoir plus d'assurance dans la main de la bride; il faut

aussi que le cheval soit droit, afin que les hanches soient ggales, saus quoi l'arrrêt serait faux. L'arrêt au trot doit se faire en un seul temps, les pieds de derrière droits et n'avangant pas plus l'un que l'autre; mais au gatop, dont le mouvement est plus étendu que celui du trot, il fant arrêter le cheval en deux ou trois temps, à mesure que les pieds de devant retombent à terre, afin qu'en se relevant il se trouve sur les hanches Pour cela, en retenant la main, on l'aide un peu des jarrets ou des gras de jambes pour le faire couler les hanches sous lui.

Il est bon d'habituer au cheval que l'on dresse à marquer des arrêts aussitôt qu'il devient léger au trot et tourne faciment aux deux mains; mais d'abord rarement et avec précaution, oar en arrêtant subitement un cheval jeune ou faible des reins, on risquerait de forcer cette partie ainst que les jarrets, et de ruiner l'animal pour toujours. Le cavalier doit aussi puendre garde que la partie haute de son corps ne fasse un mouvement en avant au moment où le cheval s'arrête, inconvénient qu'il préviendra en affermissant d'avance les reins. Chaque fois que l'on arrête un cheval, il ne faut pas

oublier de le caresser et de le flatter.

Les avantages de l'arrêt bien fait sont de rassembler les forces d'un cheval, de lui assurer la bouche, la tête et les hanches, et le rendre léger à la main; muis autant ce moyen est efficace quand on l'emploie à propos, autant il est muisible si on l'emploie à contre-lemps. En résumé, le temps d'arrêt faisant passer tout l'effort daus les reins et les jarrels, fatigue extrémement ces parties chez les chevaux qui les out naturellement faibles, et les ruine bientôt. Il est peu de chevaux assez vigoureux pour supporter cette action fréquemment répétée. La plus grande preuve qu'un cheval puisse donner de ses forces et de son obéissance, est de former un arrêt ferme et léger après une course rapide; ce qui dénote évidemment une bouche et des hanches excellentes, qualités précieuses autant que rares.

Le demi-arrêt consiste à attirer légèrement à soi la main de la bride, les ongles un peu en dessus, sans arrêter tout à fait le cheval, mais seulement en relenant et soulevant le devant lorsqu'il s'appuie sur le mors ou que l'on veut le ramener ou le rassembler. Cette action produit à peu près les mêmes effets que l'arrêt entier, sans rebuter ni fatiguer autant le cheval; aussi doit-on la répêter de préférence et l'employer fréquemment, surtout envers les chevaux qui ont la mauvaise habitude de s'appuyer trop sur la main. Quant à ceux qui sont naturellement disposés à se retenir, il faut, en

meme temps qu'on leur fait marquer un demi-arrêt, les animer des gras des jambes et quelquefois même des éperons,

de crainte qu'ils ne s'arrêtent tout à fait.

L'action de la main de la bride pour reculer un cheval est la même que pour marquer un arrêt; en sorte que, pour accoutumer un cheval à reculer facilement, il faut, après avoir marque l'arrêt, retenir la bride les ongles en dessus, comme si l'ou voulait en marquer un second : 'orsque le cheval aura obéi, c'est-à-dire qu'il aura fait deux ou trois pas en arrière, il faudra lui rendre la main pour soulager les barres; autrement une trop longue pression de la part du mors les engourdirait, et le cheval, au lieu de reculer, forcerait la main ou ferait une pointe.

Pour bien reculer, il faut, à chaque pas que le cheval fait en arrière, le tenir prét à avancer de nouveau : c'est un grand défaut de reculer trop vite, parce que le cheval, précipitant ainsi ses forces en arrière, court risque de s'acculer qu' de se renverser, surtout s'il a les reins faibles. Il faut encore qu' il recule droit sans se traverser, afin de plier également les deux hanches sous lui; s'il s'obstine à ne pas vouloir reculer, ce qui arrive presque généralement à ceux qui n'y ont pas été dressés, il faut qu'un homme à pied lui donne des petits coups de gaule sur les genoux et les boulets, en même temps que le cavalier tire la bride à lui; mais il ne faut pas oublier de le flatter à chaque signe d'obéissance que l'on en obtient.

Lorsqu'un cheval recule, il a toujours une jambe de derrière sous le ventre; il pousse la croupe en arrière, et il est à chaque mouvement, tantôt sur une hanche, tantôt sur l'autre; mais il ne peut bien exécuter cette action, et on ne doit la lui demander que lorsqu'il commence à s'assouplir et à obéir à l'arrêt, parce que l'on a plus de liberté pour tirer les épanles à soi quand elles sont libres et souples que quand elles sont encore raides et engourdies. Cette leçon occasionnant toujours un effort plus ou moins douloureux de la part des reins et des jarrets, il faut en user modérément dans les commencements, surtout envers les chevaux qui ent ces parties naturellement faibles. Elle devient, par la même raison, un châtiment pour les chevaux qui n'obéissent pas bien à l'arrêt; mais d'un autre côté, c'est un bon moyen pour mettre un cheval sur les hanches, lui ajuster les pieds de derrière, lui assurer la tête, et le rendre léger à la

On appelle changer de main, l'action de changer de piste en marchant, ou de placer le cheval sur un autre pied. Pour bien exécuter ces changements, il faut arrondir un peu la main et la porter du côté où l'on veut aller, en aidant en même temps le cheval de la jambe de ce côté et le soutenant légèrement de l'autre: tout cela doit se faire avec précision, sans secousse et sans ralentir aucunement l'allure du cheval. Beaucoup de personnes sont dans l'usage de passer alternativement les rênes et la gaule ou la cravache, d'une main dans l'autre à chaque changement; mais cette pratique n'est pas nécessaire, surtout pour les commençants, pour qui elle ne servirait qu'à augmenter l'embarras qu'ils manquent rarement d'éprouver quand il leur faut changer de main. C'est à l'aide de ces changements fréquemment répétés, ainsi que des arrêts et demiarrêts, qu'un cavalier parviendra à se former aisément une bonne main, que l'on accoutumera un cheval neuf à aller à toutes mains, et à exécuter sans dissiculté ni embarras toutes les évolutions que l'on désirera.

Les bornes de co Manuel ne me permettant de donner qu'une étendue très-circonserite à chacune de ses parties, je crois devoir terminer lei ce que j'avais à dire sur l'équitation. Le petit nombre de leçons qui forment la matière de ce dernier chapitre me semblent suffisantes pour mettre tout homme qui n'aura pas la prétention de devenir un écuyer consommé, en état d'être lui-même son propre maltre. Quant aux personnes qui voudraient acquérir des connaissances plus approfondies, elles ne les puiseralent pas dans les traités même les plus complets, si elles n'y joignaient en même temps

les leçons pratiques des meilleurs maîtres.

## VOCABULAIRE

De quelques termes d'hippiatrique et de manège, dont l'explication ne se trouve pas dans le cours de ce manuel.

Abandonner son cheval, le laisser aller de toute sa vitesse sans lui retenir la bride, ne pas le soutenir assez. On dit aussi que le cheval s'abandonne.

Acculer (s'). On dit qu'un cheval s'accule, quand il recule en marchant de côté, et que les hanches marchent avant les épaules.

Acheminer un cleval. Assouplir et façonner son cheval; le préparer à un air quelconque de manége. On dit d'un cheval qui montre des dispositions, de la bonne volonté, qui connaît bien la bride et répond aisement aux aides, qu'il est hien acheminé.

Aides. Voyez à l'avant-dernier chapitre leur définition. On dit d'un cavalier qu'il a les aides fines, quand il aide son cheval avec gràce, aisance, et par des mouvements presque imperceptibles; la même chose se dit d'un cheval prompt à obéir aux aides.

Air. Se dit de la belle attitude d'un cheval dans les diverses évolutions qu'il exécute, et de la cadence qu'il observe dans ses mouvements, selon le genre d'allure, tant naturelle qu'artificielle, où il est placé. On appelle airs de manége, certains airs ou allures artificielles inventées pour faire briller tout à la fois la grâce et la souplesse d'un cheval, et l'adresse de l'écuyer. On nomme les airs bas ou relevés, selon qu'ils se détachent plus ou moins de terre.

Allures. Voyez dans la première partie l'article consacré anx allures du cheval.

Appui. On appelle ainsi la sensation que produit la bride dans la main du cavalier, et réciproquement l'action que celle-ci exerce sur les barres du cheval, par l'intermédiaire du mors. Un clieval n'a point d'appui quand il ne peut supporter l'action du mors et quand il donne des coups de tête comme pour s'en débarrasser; il en a trop quand il s'appesantit sur la bride : il a de l'appui à pleine main, quand, sans peser ni baltre la main, il laisse dans la main du cavalier le

sentiment d'une pression douce et toujours égale, ce qui est l'effet d'une excellente bouche; la même chose se dit de la bouche du cheval.

Appuyer les éperons. Les faire sentir vigoureusement.

Armer (5'). Se dit du cheval qui se défend de l'action du mors. Voyez dans l'avant-dernier chapitre, l'article relatif au choix de la bride.

Asseoir un cheval sur ses hanches. Le rendre ferme sur cette partie pour alléger l'avant-main On dit anssi du cavalier, s'asseoir sur la selle ou en selle, c'est-à-dire s'affermir dans les arçons.

Assiette. Attitude du cavalier sur la selle. On dit perdre l'assiette, avoir une bonne assiette, etc.

Attaquer. Faire sentir au cheval les éperons ou la chambrière.

Avertir un cheval. Lui faire sentir les aides pour le ranimer, ou lui indiquer ce que l'on veut qu'il fasse.

Balancer. Se dit d'un cheval qui jette la croupe à droite et à gauche en marchant.

Ballottade. Air de manége. C'est un saut élevé, dans lequel le cheval, ayant les quaire pieds en l'air, à une égale hauteur, présente les fers de derrière comme s'il voulait ruer, sans cependant làcher la ruade. Voyez Cabriole.

Battre à la main. Voyez Main.

Bidet. Cheval de très-petite taille dont on se sert surtout pour courlr la poste; le double bidet est un peu plus haut que le simple bidet.

Bringue. Petit cheval maigre et de très-chétive apparence.

Brouiller un cheval. Se dit d'un cavalier qui, ne sachant pas accorder les mouvements de la main avec ceux des jambes, désoriente son cheval au point qu'il ne sait à quelle aide obeir.

Cadence. Mesure régulière et écoutée que le cheval observe dans ses mouvements. On dit d'un cheval qu'il soutient ou ne soutient pas sa cadence, qu'il perd ou conserve sa cadence, etc.

Cabriole. Air de manége. C'est un saut avalogue à la ballottade, avec cette différence, que le cheval étant en l'air làche la ruade avec la promptitude de l'éclair, et de toute la force dont il est capable.

Changement de main. Voyez le dernier article du chapitre dernier.

Charge. On distingue sous ce nom les remèdes que l'on applique à l'extérieur, dans la vue de fortifier. Ce sont ordinalrement des cataplasmes ou des onguents.

Confirmer un cheval dans un air de manége, une allure, une leçon, c'est l'y maintenir jusqu'à ce qu'il soit parfaitement dressé.

Courbette. Air de manége dans lequel le cheval lève le devant en reployant les jambes en dessous, et ployant fortement les hanches sous lui.

Croupade. Autre air de manége plus relevé que le précédent, et dans lequel le cheval, étant en l'air, trousse et retire les pieds de derrière sous le ventre, presque à la même hauteur que ceux de devant.

Débourrer un cheval. Commencer à l'assouplir.

Dedans. Côté sur lequel l'on travaille un cheval; ainsi, lorsqu'on le travaille à la main gauche ou à la main droite, toute la partie de ce côté se nomme le dedans; la partie opposée s'appelle le dehors; il est évident que, dans le manège, la partie du cheval qui regarde le mur ou la barrière est celle que l'on doit appeler le dehors.

Défendre. On dit qu'un cheval se défend, lorsqu'au lieu d'obéir aux aides, il cherche à s'affranchir de leur sujétion par tous les moyens en son pouvoir.

Dérober. Lorsque le cheval, en galopant, redouble tout à coup de vitesse pour chercher à couler entre les jambes de son cavalier, on dit qu'il cherche à se dérober sous son homme.

Doubler. Tourner son cheval sans changer de main.

Ebrouer (s'). Sorte de mouvement que le cheval fait en seouant la tête et soufilant fortement à travers ses naseaux pour se moucher.

Ecouté. Synonyme de soutenu.

Ecouter son cheval. Etre attentif à ne pas le déranger de son allure quand il va bien : — écouter ses mouvements.

Emmiellure. Remède adoucissant que l'on applique à l'extérieur sous forme de cataplasme ou d'onguent.

Epizooties. On appelle ainsi les maladies qui affectent à la fois un grand nombre de bestiaux.

Escapade. Trait de fougue et d'emportement de la part

d'un cheval.

Estrapade. Saut dans lequel le cheval lève la croupe plus haut que le devant, en détachant une ruade avec violence pour jeter son cavalier par-dessus sa tête : c'est un saut fort dangereux pour le cavalier.

Estrapasser un cheval. C'est le fatiguer outre mesure par des exercices de manège trop violents ou trop prolongés.

Faire les forces. Se dit des chevaux qui ouvrent la bouche en remuant la mâchoire inférieure de droite à gauche, et de gauche à droite.

Falquer. Se dit d'un cheval qui coule les hanches basses et trides à l'arrêt du galop.

Fermer un changement de main. Le terminer pour reprendre l'autre main.

Forger. Se dit des chevaux qui attrapent en marchant le fer de la jambe de devant avec celui de derrière du même côté.

Goûter le mors. Se dit d'un cheval qui commence à obéir aux effets de la bride.

Harper. Se dit d'un cheval qui précipite les hanches en marchant, au lieu de ployer le jarret; défaut qui provient ordinairement d'éparvins secs.

Main. Ce terme s'emploie en manège dans une foule de circonstances: tantôt il a rapport au pied du cheval, tantôt à la main du cavalier. C'est ainsi que l'on dit travailler un cheval à 'main droite ou à main gauche, selon qu'on le met sur l'un ou sur l'autre pied. — Travailler de la main à la main, tourner le cheval d'une piste avec l'aide de la main seule, sans employer les jambes.—Rendre ou retenir la main, c'est baisser la main de la bride pour adoucir l'action du mors, ou exécuter le contraire. On dit d'un cavalier qui a la main rude et tient la bride trop ferme, qu'il s'attache à la main; — d'un cheval qui, par ignôrance ou désobéissance, tire la bride en levant le nez en avant, qu'il tire à la main; — de celui qui s'appuie sur le mors comme sur une cinquème jambe, qu'il pèse à la main; — de celui qui donne des coups

Vétérinaire.

de tête commo pour secouer la bride, qu'il bat à la main, défaut très-ordinaire chez les chevaux qui ent la tête mal placée ou les barres trop tranchautes. — Etre dans la main ou dans les talons, se dit d'un cheval parfaitement dressé, qui obéit dans toutes les circonstances avec une égale facilité aux aides de la main et des jambes : c'est le beau idéal-de la perfection d'un cheval.

Manège. Ce mot s'emploie pour désigner tout à la fois les diverse exercices d'école que l'on enseigne aux chevaux, et le lieu où on les dresse à ces exercices. On dit, dans la première acception, qu'un cheval est bien ou ma dressé à tel ou tel manège : il y a manèges de guerre et manèges éfécole. Le manège où l'on exerce les chevaux est un espace d'environ 49 mètres de longueur sur 16 mètres de largeur, plus ou moins, et choisi dans un terrain ferme, uni et plat : il y en a de clos et couverts, et d'autres qui ne le sont pas.

Mézair. Not dérivé de l'italien mezzo aerie, demi-air, pour désigner un air de manège ni bas ni relevé : c'est une espèce de demi-courbette.

Mis. Signifie, en terme de manège, dressé. On dit qu'un cheval est bien ou mal mis.

Montoir. On appelle le côté gauche du cheval côté du montoir; et côté de dehors du montoir, le côté droit. Un dit qu'un cheval est facile ou difficile au montoir, selon qu'il se laisse ou non monter facilement.

Mouton. Le saut de mouton diffère de l'estrapade en ce que le cheval ne rue pas dans le premier, ce qui le rend moins dangereux pour l'homme.

Parer, faire une parade. Arrêter son cheval avec art à la fin d'une reprise.

Passade. Faire des passades. C'est mener un cheval en ligne droite eu changcant aux deux bouts, de droite à gauche et de gauche à droite, pour revenir au point de départ, passant et repassant toujours sur la même ligne.

Passage. C'est un trot de parade, cadencé, très-écouté et raccourci.

Pesade. Air de manège, dans lequel le cheval se dresse et se tient ferme sur les pieds de derrière comme s'il voulait sauter, mais sans bouger de place.

Piaffer. Se dit d'un cheval qui manie ses jambes en ca-

dence, comme s'il marchait, mais sans bouger de place et en se tenant bien dans la main et les jambes de son cavalier. Le piaffer donne beaucoup de grace à un cheval bien dressé.

Pirouette. Evolution dans laquelle le cheval tourne sur luimême, de la tête à la queue, sans changer de place, la jambe de derrière en dedans faisant dans cette circonstance l'office d'un pivot sur lequel tourne le reste de la masse.

Piste. Ce mot sert à désigner la ligne qu'un cheval suit en marchant. Il va d'une piste quand il marche droit, c'est-à-dire quard ses épaules sont sur la même ligne que ses hanches, et que ses pieds de derrière suivent ceux de devant : il va de deux pistes quand les hanches ne suivent pas la ligne des épaules, comme quand il marche de côté.

Porter. Se dit de la manière dont le cheval porte l'encolure en marchant: porter haut, porter bas. Ce mot signifie aussi faire aller; porter un cheval en avant, à droîte, à gauche, de côté, etc.

Raccourcir un cheval. Ralentir son allure en retenant la bride.

Ramener. C'est faire baisser le nez à un cheval qui le porte au vent et tire à la main.

Rassembler. C'est raccourcir un cheval pour le mettre sur les hanches et le préparer à obéir aux aides ; ce qui se fait en retenant doucement le devant avec la main de la bride en même temps que l'on chasse les hanches sous lui.

Renfermer. C'est mettre un cheval dans la main et dans les talons après l'avoir rassemblé,

Reprise. Se dit d'une leçon que l'on répète après avoir laissé reposer le cheval, ou autrement, la durée de chaque exercice qu'on lui fait faire.

Ruade. Mouvement impétueux dans lequel le cheval, baissant la tête et levant le derrière, allonge subitement, de toute la force dont il est susceptible, les jambes de derrière en faisant voir les fers.

Saccade. Se dit d'une secousse violente que le cavalier donne à la bouche de son cheval, en tirant la bride brusquement.

Soutenus. Se dit des mouvements relevés, écoutés, cadencés et bien réguliers. Surmener un cheval, C'est l'excéder de fatigue dans un voyage, dans une course.

Terre à terre. Sorte de galop tride et bas qui se fait aux deux pistes.

Traversé. On appelle un cheval bien traversé, celui qui a de l'étoffe, les côtes larges et bien couvertes.

Traverser (se). Se dit d'un cheval qui, au lieu d'aller droit quand on veut le remettre sur la piste, se jette tantôt sur un talon, tantôt sur l'autre, et marche de biais.

Trépigner. Se dit d'un cheval qui, étant au repcs, frappe la terre du pied par impatience ou excès d'ardeur.

Tride. Adjectif employé pour désigner des mouvements précipités dans lesquels un cheval abaisse promptement et vivement les hanches sous lui. On dit qu'un cheval à la course tride quand il galope court et vite de hanches.

Volte. Air de manège dans lequel un cheval, merchant sur deux pistes de côté, décrit deux cercles parallèles.

FIN DU VOCABULAIRE.

## EXPLICATION DES PLANCHES.

## PLANCHE PREMIÈRE.

## EXTÉRIEUR DU CHEVAL.

- 1. Le bout du nez.
- 2. Ouverture des naseaux.
- 3. Le menton. 4. La barbe.
- 5. Le canal.
- La ganache.
   Le chanfrein.
- 8. Les salières.
- 9. Le front.
- 10. Le toupet. 11. La nuque. 12. La crinière.

- 13. L'encolure.

- 14. Le garrot.
  15. Le gosier.
  16. L'épaule.
  17. Le poitrail.
  18. Le coude.

- 19. L'ars.
- 20. Le bras. 21. La châtaigne.
- 22. Le genou. 23. Le canon.
- 24. Le nerf ou tendon.
- 25. Le boulet.
- 26. Le fanon.
- 27. Le paturon
- 28. La couronne. 29. Le sabot, 30. Le dos.

- 31. Les reins.
  32. La croupe.
  33. Les côtes.
  34. Le ventre.

#### 294

#### EXPLICATION DES PLANCHES.

- 35. Le flanc.
- 36. Les hanches.
- 37. La fesse.
- 38. Le fourreau. 39. Le scrotum.
  - 40. Le grasset.
  - 41. La cuisse.
  - 42. La jambe.
  - 43. Le jarret. ·
  - 44. La pointe du jarret.

## PLANCHE DEUXIÈME.

#### APLOMBS DU CHEVAL.

- 1. Aplomb régulier de devant, vu de profil.
- de derrière, vu de profil. 3. Cheval sous lui du devant.
  - sous lui du derrière.
  - campé du devant.
  - campé du derrière.
  - 7. bas jointé.
  - 8. droit jointé.
  - brassicourt.
- 10. Genoux creux. 11. 'Aplomb régulier du devant, vu de face.
  - de derrière, vu de face.
- 13. Cheval trop ouvert du devant.
- 14. serré du devant.
- 15. - panart. 16. cagneux.
- 17. Genoux de bœuf.
- 18. Cheval clos ou crochu.

## TROISIÈME PARTIE.

### SOUELETTE DU CHEVAL.

Os de la tête.

- 1. Frontal.
- 2. Pariétal.
- 3. Occipital.
- 4. Temporal.
- 5. Os du nez.

- Lacrymal.
- 7. Zygomatique.
- 8. Grand maxillaire. Petit maxillaire.
- 10. Maxillaire inférieur.

## Os du tronc.

A, atloïde. De 11 à 11. Vertébres du cou B, axoïde.

C, ligament cervical.

De 12 à 12. Vertèbres du dos. De 13 à 13. Vertèbres de reins.

14. Sacrum, os de la croupe.

15. Coccygiens, os de la queue.

- ddd, prolongement cartilagi-16. Côtes sternales. neux des côtes.
  - Côtes asternales. 18. Sternum. .
  - 19. Ilion.
  - 20. Ischion.
  - 21. Pubis.

## Os des membres postérieurs.

- 22. Fémur, os de la cuisse.
- 23. Rotule,
- 24. Tibia, os de la jambe.
- 25. Calcanéum. 26. La poulie.
- Os irréguliers du jarret.
- 28. Grand métatarsien, os du canon.
- Sésamoïdes.
- 30. Premier phalangien, os du paturon.
- 31. Deuxième phalangien, os de la couronne. 32. Troisième phalangien, os du pied.

## Os des membres antérieurs.

- 33. Scapulum, os de l'épaule.
- 34. Humérus, os du bras.
- 35. Cubitus, os de l'avant-bras.
- 36. Carpiens, os du genou. 37. Grand métacarpien, os du genou.
- 38. Sésamoïdes.
- 39. Premier phalangien, os du paturon. 40. Deuxième phalangien, os de la couronne.
- 41. Troisième phalangien, os du pied.

## PLANCHE QUATRIÈME. - MYOLOGIE.

#### MUSCLES APERCEVABLES SUR L'ÉCORCHÉ.

## Muscles de la tête.

- 1. Le laerymo-palpébral (orbiculaire des paupières).
- 2. Le temporo-maxillaire (crotaphite).
- 3. Le grand susmaxillo-nasal (pyramidal).
- 4. Le naso-transversal (transversal).
- 5. Le labial (orbiculaire des lèvres).
- 6. Le susmaxillo-labial (releveur de la lèvre antérieure).
- 7. Le susnaso-labial (maxillaire).
- L'alvéolo-labial (molaire externe).
   Le zvgomato-labial (zvgomatique).
- 10. Le maxillo-labial (releveur de la lèvre postérieure).
- 11: Le zygomato-maxillaire (masseter).
  - 11: Le zygomato-maximaire (masseter).
- Le fronto-auriculaire (premier de l'oreille externe).
   Le temporo-auriculaire externe (portion du premier de
- l'oreille externe).

  14. Le cervico-auriculaire externe (troisième muscle de l'o-
- reille externe).

  15. Le cervico-auriculaire interne (quatrième muscle de l'orièlle externe).

## Muscles de l'encolure.

- 16. Le dorso-occipital (tendon du long complexus).
- 17. L'atloïdo-mastoïdien (grand droit).
- 18. Laxoïdo-atloïdien (grand oblique).
- 19. Le cervico-mastoïdien (splexus).
- 20. Le dorso-mastoïdien (tendon du long transversal).
  21. Le mastoïdo-huméral (commun à la tête, au cou et au bras).
- 22. Le sterno-maxillaire (sterno-maxillaire).
- 23. Le sous-scapulo-hyoïdien (hyoïdien).

### Muscles du thorax et de l'encolure.

- 24. Le dorso et le cervico-acromien (trapèze).
  25. Le cervivo-sous-scapulaire (releveur propre de l'épaule).
- 26. Le trachelo-sous-scapulaire (dentelé de l'épaule).
- 27. Le costo-sous-scapulaire (grand dentelé).
  - 28. Le sterno-scapulaire (petit pectoral).
  - 29. Le dorso-huméral (grand-dorsal).

- 30. Le sterno-trochinien (grand pectoral).
- 31. Le sterno-huméral (commun au bras et à l'avant-bras).

## Muscles du thorax et de l'abdomen.

- 32. Le dorso et le lombo-costal (long dentelé).
- Les intercostaux (intercostaux).
   Le costo-abdominal (grand-oblique).
- 35. L'ilio-abdominal (petit-oblique).

## Muscles des membres postérieurs.

- 36. Le grand ilio-trochantérien (grand fessier).
- 37. Le moyen ilio-trochantérien (moyen fessier).
- 38. L'ischio-tibial moyen (biceps de la jambe). 39. L'ischio-tibial externe (long vaste).
- 40. L'ischie-tibial interne (demi-membraneux).
- 41. L'ilio-aponévrotique (fascia lata).
- 42. L'ilio rotulien (droit antérieur).
- 43. Le trifémoro-rotulien (vaste externe et interne et le crural).
- 44. Le sous-pubio-tibial (court adducteur de la jambe).
- 45. Le tibio-prémétatarsien (fléchisseur du canon).
- Le bifémoro-calcanien (premier extenseur du canon ou jumeau).
- 47. Le péronéo-calcanien (extenseur latéral du canon).
- 48. Le péronéo-phalangien (fléchisseur oblique du pied).
- 49. Le fémoro-phalangien (sublime ou perforé).
- 50. Le tibio-phalangien (profond ou perforant).
- 51. Le fémoro-préphalangien (extenseur latéral du pied).
- Le péronéo-préphalangien (extenseur antérieur du pied).
   Le tarso-phalangien (suspenseur du boulet).

## Muscles des membres antérieurs.

- 54. Le grand scapulo-trochitérien (long abducteur).
- Le sus-acromio-trochitérien (antépineux).
   Le sous-acromio-trochitérien (postépineux).
- 57. Le petit scapulo-huméral (court abducteur).
- 58. Le long scapulo-olécranien (long extenseur de l'avantbras).
- 59. Le grand scapulo-olécranien (gros extenseur de l'avantbras).
  60. L'externe scapulo-olécranien (court extenseur de l'avant-
- bras).
  61. L'épitrochlo-suscarpien (fléchisseur externe du canon).
- 62. L'épicondylo-suscarpien (fléchisseur oblique du canon).
  - L'épicondylo-suscarpien (fléchisseur oblique du canon).

- 63. L'épicondylo-métacarpien (fléchisseur interne du canon)
- 64. L'épitrochlo-prémétacarpien (extenseur droit antérieur). 65. Le cubito-métacarpien oblique (extenseur oblique an-
- térieur). 66. L'épicondylo-phalangien (sublime ou perforé).
- 67. Le cubito-phalangien (profond ou perforant).
- 68. L'épitrochlo-préphalangien (extenseur antérieur du pied).
- 69. Le cubito-préphalangien (extenseur oblique du pied).
- 70. Le carpo-phalangien (suspenseur du boulet).

## PLANCHE CINQUIÈME.

#### CONNAISSANCE DE L'AGE.

- 1. Dent incisive de remplacement vierge sur laquelle la cavité conoïde A est mise à découvert.
- 2: Dent incisive caduque. C, collet de la dent ca-Fig. duque.
- 3. Dent incisive sur laquelle le cornet dentaire exté-Fig. rieur B est mis à découvert.
- Fig. 4. Dent incisive sur laquelle on distingue la cavité dentaire intérieure et la cavité dentaire extérieure.
- Fig. 5. Dent incisive coupée transversalement, de 7 millimètres en 7 millimètres à peu près, sur laquelle on distingue les différentes formes de la dent à mesure qu'elle s'use et qu'elle sort de l'alvéole.
  - 00, portions de dents sur lesquelles on distingue les deux rubans d'émail , l'extérieur nommé émail d'encadrement, l'intérieur ou l'émail central.
- Fig. 6. Màchoire d'un poulain à sa naissance, ou du 6e au 8c iour.
- Fig. 7. Mâchoire d'un poulain de 30 à 40 jours.
- Fig. 8. Mâchoire d'un poulain de 6 à 10 mois.
- Fig. 9. Mâchoire d'un poulain de 2 ans 1/2 à 3 ans. Fig. 10. Machoire d'un poulain de 3 ans 1/2 à 4 ans.
- - Fig. 11. Màchoire d'un cheval de 4 ans 1/2 à 5 ans.
  - Fig. 12. Mâchoire d'un cheval de 9 aus.
- Fig. 13. Màchoire d'un cheval de 11 ans,
- Fig. 14. Mâchoire d'un cheval de 12 ans. Fig. 15. Mâchoire d'un cheval de 16 ans.
- Fig. 16. Machoire d'un cheval de 18 ans.
- Fig. 17. Machoire d'un cheval de 19 ans.

## PLANCHE SIXIÈME.

#### FERRURE.

- Fig. 1. Sabot du cheval vu de profil.
  - A, La muraille.
  - c, La pince.
  - d, La mamelle.
  - e. Le quartier.
  - f, Le talon.
- Fig. 2. Sabot du cheval vu de face.
  - A, La muraille. c, La pince.

    - dd, Les mamelles. ee, Les talons.
- 3. Sabot du cheval vu en dessous. Fig.
  - b, La sole.
  - c, La fourchette.
- Fig. 4. Sabot auquel la fourchette a été enlevée. aa, Angle d'inflexion de la muraille.
  - bb, Arcs-boutants. c, Cavité circulaire qui loge la chair de la cou-
- ronne.
- 5. La sole séparée des autres parties du sabot. Fig. 6. La fourchette séparée du sabot.
- HH, Les glômes de la fourchette.
- I, Le périople. 7. Fer à devant. Fig.
- Fig. 8. Fer à derrière.
- Fig. 9. Fer couvert.
- Fig. 10. Fer à lunette.
- Fig. 11. Fer à éponges tronquées.
- Fig. 12. Fer à branches tronquées.
- Fig. 13. Fer tronqué en pince. Fig. 14. Fer à la florentine.
- Fig. 15. Fer à la turque.
- Fig. 16. Fer a dessolure.

## PLANCHE SEPTIÈME.

- Fig. 1. A, Le garrot ou l'alcade de l'arçon de devant. B, Les mamelles.
  - C. Les pointes de l'arçon.

D, L'arçon de dernière.

E, Les bandes.

2. A, Les panneaux ou coussinets. Fig. B. Les quartiers.

3. Selle dite à la royale. Fig.

4. Selle dite à palettes A. Fig.

5. Selle de chasse. Fig.

Fig. 6. Mors à simple canon.

Fig. 7. Canon à liberté de langue, à talons roulants en olive.

Fig. 8. Canon à gorge de pigeon.

9. Branche à bascule.

A, Crochet mobile. B, Montant tournant sur son axe en D, ce qui permet d'écarter ou de rapprocher à volonté l'œil C.

F, L'anneau du touret. Fig. 10. Branche à degrés.

C, Anneau ou douille glissant à volonté le long d'une tige à crans, ce qui permet de raccourcir et d'allonger à volonté la grande branche.

Fig. 11, 12, 13. Mors de diverses formes.

# TABLE DES MATIÈRES.

| INTRODUCTION                                        | •   | •  | •  | • | • | . 1 |   |
|-----------------------------------------------------|-----|----|----|---|---|-----|---|
| PREMIÈRE PARTIE.                                    |     |    |    |   |   |     |   |
| CHAPITRE Ict.                                       |     |    |    |   |   |     |   |
| CONFORMATION EXTÉRIEURE DU CHE                      | VA  | ٤. |    |   |   |     |   |
| Description des parties externes du cheval          |     |    |    |   |   | 7   |   |
| Des beautés et défectuosités des parties externes.  |     |    |    |   |   | 10  |   |
| De la taille et des principales proportions du cher |     |    |    |   |   | 17  |   |
| Des aplombs du cheval                               |     |    |    |   |   |     |   |
| Des allures naturelles et défectueuses              |     |    |    |   |   |     | ٠ |
| Des différents poils et des marques particulières.  |     |    |    |   |   |     |   |
| Des chevaux vicieux.                                |     |    |    |   |   | 25  |   |
|                                                     |     |    | •  |   |   |     |   |
| CHAPITRE II.                                        |     |    |    |   |   |     |   |
| CONFORMATION ORGANIQUE DU CHEV                      | AT. |    |    |   |   |     |   |
|                                                     |     |    |    |   |   |     |   |
| De l'anatomie et de la physiologie                  |     |    |    |   |   | 27  |   |
| Organes de la locomotion                            |     |    |    |   |   | 30  |   |
| quelettologie                                       |     |    |    |   |   | 30  |   |
| Description des articulations                       |     |    |    |   |   | 33  |   |
| fyologie                                            |     |    |    |   |   | 35  |   |
| organes de la digestion                             |     |    |    |   |   | 4   |   |
| a digestion                                         |     |    |    |   |   | 45  |   |
| rganes de la respiration                            |     |    |    |   |   |     |   |
| - de la circulation                                 |     |    |    |   |   |     |   |
| - de la sensibilité                                 |     |    |    |   |   | 51  |   |
| - urinaires et génitaux                             |     |    |    |   |   | 55  |   |
| Vétéringire,                                        |     |    | 26 |   |   |     |   |

## CHAPITRE III.

### ÉDUCATION GÉNÉBALE ET REPRODUCTION DES CHEVAUX.

| Des races et des croisements                                    |
|-----------------------------------------------------------------|
| De la monte et du part                                          |
| Des soins à donner aux juments en travail                       |
| Du soin et de l'éducation des poulains                          |
| De la dentition et des moyens de reconnaître l'âge à toutes les |
| époques de la vie                                               |
| Des ånes et des mulets                                          |
| CHAPITRE IV.                                                    |
| CHOIX DES CHEVAUX ET MANIÈRE DE LES CONDUIRE.                   |
| Des précautions à apporter dans le choix d'un cheval            |
|                                                                 |
| De la garantie des cas rédhibitoires                            |
| Observations générales sur la manière de dresser les chevaux.   |
| Observations sur la manière de mener.                           |
| CHAPITRE V.                                                     |
| HYGIÈNE GÉNÉRALE DU CHEVAL.                                     |
| De l'écurie et de la litière.                                   |
| Du travail et du repos.                                         |
| Du choix des aliments.                                          |
| De la ration convenable à chaque espèce de chevaux              |
| Du pansage en général                                           |
| Du régime des chevaux à l'écurie                                |
| Du régime des chevaux en voyage                                 |
| Sur la manière de courir la poste et les chasses                |
| CHAPITRE VI.                                                    |
| DE LA FERRURE.                                                  |
|                                                                 |
| Considérations générales                                        |
| Description anatomique du pied du cheval                        |
| Des instruments du maréchal et des diverses sortes de fers 1    |
| De la manière de ferrer                                         |
| Règles générales pour bien ferrer                               |
| Du mode de ferrure propre à chaque forme de pied 1              |
|                                                                 |

## DEUXIÈME PARTIE.

## CHAPITRE VII.

MALADIES DU CHEVAL.

Considérations générales sur les maladies.

| Du régime                                                  |
|------------------------------------------------------------|
| Des médicaments                                            |
| De la saignée                                              |
| Des lavements                                              |
| Des purgatifs                                              |
| DESCRIPTION ET TRAITEMENT DES MALADIES LES PLUS ORDINAIRES |
| DES CHEVAUX.                                               |
| Abattement                                                 |
| Abcès                                                      |
| Agalaxie                                                   |
| Allonge, Vouez Entorse,                                    |
| Amputation                                                 |
| Amputation de la queue                                     |
| Amulettes                                                  |
| Angine                                                     |
| Ankylose                                                   |
| Anorexie                                                   |
| Anthrax. Voyez Charbon.                                    |
| Anus (maladie de l')                                       |
| Aphthes. Voyez Chancres.                                   |
| Apoplexie                                                  |
| Arêtes                                                     |
| Ars (cheval frayé aux)                                     |
| Ascite                                                     |
| Atrophie. Voyez Maigreur.                                  |
| Atteinte, 13                                               |
| Avalure                                                    |
| Avant-eœur.                                                |
| Avives                                                     |
| Avortement:                                                |
| Barbes                                                     |
| Barres blessees.                                           |
| Bleime                                                     |

### 304 TABLE DES MATIÈRES. Blessures. . . . . . . . . 140 Blessures aux pieds. . . . . 141 Bubon. 142 142 Champignon. Voyez Castration. Chancre du pied. Voyez Crapaud. Colignes Vouez Tranchées. . . 150 Crapaudine, teigne, peignes, mal d'ane. . . . . . Diarrhée, Vouez Entérite. Dyssenterie, Voyez Entérite.

|                                               | TABLE   | D   | ES   | MA  | TIÈ | RE | s. |    |  |    |   | 305 |
|-----------------------------------------------|---------|-----|------|-----|-----|----|----|----|--|----|---|-----|
| Ebullition                                    |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 160 |
| Foort Vouse Frank                             |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   |     |
| Echaussement des pou                          | lains.  |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 160 |
| DO V Tal.                                     |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   |     |
| Encastelure                                   |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 161 |
| Enchevêtrure                                  |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 161 |
| Enclouure                                     |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 161 |
| Engorgement des jam                           | bes     |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 161 |
| Entérite                                      |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 162 |
| Entorse, Mémarchure.                          |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 163 |
| Eparvin                                       |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 164 |
| Épaules (cheval pris                          | les)    |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 164 |
| Épaule (écart à l')                           |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 165 |
| Éruption, maladies ér                         |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 165 |
| Ervsipèle                                     |         |     | ·    | Ċ   |     | ·  | ·  |    |  |    |   | 167 |
| Erysipèle                                     |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 167 |
| Etonnement de sabot.                          |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 167 |
| Etranguillon, Vouez                           | Esmina  | inc | ie.  |     |     |    |    |    |  |    | , |     |
| Faiblesse                                     |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 167 |
| Farcin                                        |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 168 |
| Fatigne                                       |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 169 |
| Fig. Vouez Cranand.                           |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   |     |
| Fièvre                                        |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 169 |
| Fièvre charbonneuse.                          | Vouez   | Ch  | narl | on  |     |    |    |    |  |    |   |     |
| Fistule Fluxion                               |         |     |      |     |     |    |    | ٠. |  |    |   | 170 |
| Fluxion                                       |         |     |      |     |     | :  |    |    |  |    |   | 170 |
| Forme                                         |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 170 |
| Forme                                         |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 170 |
| Fourbure                                      |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 171 |
| Fourchette échauffée,                         | pourri  | e.  |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 172 |
| Fourmilière                                   |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 172 |
| Fourmilière                                   |         |     |      |     | ٠.  |    |    |    |  |    |   | 172 |
| Ganglion                                      |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 173 |
| Ganglion                                      |         |     |      | ٠.  |     | ٠. |    |    |  | ٠. |   | 173 |
| Glandes (engorgemen                           | t des). |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   | 174 |
| Glossanthrax, Vouez                           | Charbo  | n.  |      |     |     |    |    |    |  |    |   |     |
| Gourme                                        |         |     | ٠.   |     |     | ٠. |    |    |  |    |   | 174 |
| Glossanthrax. Voyez<br>Gourme<br>Gras-fondure |         | Ĭ.  |      |     |     | ٠. |    |    |  |    |   | 176 |
| Hématurie. Voyez P                            | issemen | ı i | le s | ang | ζ.  |    |    |    |  |    |   |     |
| Hemoptysie. Voyez I                           |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   |     |
|                                               |         |     |      |     |     |    |    |    |  |    |   |     |

## TABLE DES MATIÈRES.

| Hémorrha                         | agie.     |       | ٠          |     |     |     |     |     |     | ٠   | ٠  | ٠ | ٠  |     |   |   | •  |   | 177 |
|----------------------------------|-----------|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|----|-----|---|---|----|---|-----|
| Hydropis<br>Hydrotho             | e         |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 178 |
| Hydrotho                         | rax.      |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   | `. |     |   |   |    |   | 179 |
| Indigestic                       | on. $V_i$ | ouez  | Tr         | an  | сb  | ées |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   |     |
| Inflamma<br>Jardon.              | tion.     |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 179 |
| Jardon.                          |           |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    | :   |   | • |    |   | 180 |
| Javart.                          |           |       |            |     | ٠.  |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   | •  |   | 181 |
| Jaunisse.                        |           |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 182 |
| Kyste                            |           |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 182 |
| Lampas.                          |           |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   |     |
| Langue o                         | coupé     | 3     |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 182 |
| Loupe.                           |           |       |            | . , |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 183 |
| Lunatiqu                         | e (ch     | eval  | )          |     |     |     |     | ٠   |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 183 |
| Maigreur                         | · Vou     | ez I  | aib        | le  | sse | , с | on۹ | val | esc | enc | e. |   |    |     |   |   |    |   |     |
| Malandre<br>Mal de c             | ٠ .       |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 183 |
| Mal de c                         | erf or    | ı tét | and        | s.  |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   | ٠. |   | 183 |
| Mal de ta                        | aupe (    | ou d  | е п        | uq  | ue  |     |     |     |     |     |    |   |    |     | ٠ | ٠ |    |   | 184 |
| Mal de t                         | ête, c    | épha  | lal        | gie | ١.  |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 185 |
| Mal de té                        | te co     | ntag  | ieu        | ı.  |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 185 |
| Mal de tê<br>Maux de<br>Maux d'y | reins     |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 185 |
| Maux d'y                         | yeux.     |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 186 |
|                                  |           |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   |     |
| Memarch<br>Molette,              |           |       |            |     |     |     | ,   |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 187 |
| Morfond                          | ure. I    | oue.  | $z \in$    | or  | VZ. | a.  |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   |     |
| Morsure                          | des h     | êtes  | ve:        | niı | ne  | use | s.  |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 187 |
| Morve.                           | ٠.        |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    | ٠ |    |     |   |   |    |   | 187 |
| Musarai                          | gne.      | Voye  | <b>z</b> ( | lha | url | aoo |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   |     |
| Nerf-fer                         | rure.     |       |            |     |     | ٠.  |     |     |     | ٠.  |    |   |    |     |   |   |    |   | 189 |
| Œdème.                           |           |       |            | •   | ٠   |     |     |     |     |     |    |   |    | ٠   |   |   | ٠  | • | 189 |
| Oignon.                          |           |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 190 |
| Ophthali                         | mie       |       |            | è   |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 190 |
| Ophthali<br>Oreille (            | mal d     | ").   |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    | ٠.  |   |   |    |   | 190 |
| Osselets.                        |           |       |            |     |     |     |     | ٠.  |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 190 |
| Peignes.                         |           |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   | 190 |
| Piqures .                        | d'inse    | ctes  | . Ve       | ууе | z   | M   | rs  | ure | s.  |     |    |   |    |     |   |   |    |   |     |
| Pissemer<br>Plaie                | at de     | sang  | 3.         |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   |     |
| Plaie                            |           |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   | ٠. | ٠.  |   |   |    |   | 190 |
| Pleurési<br>Pleuro-p             | e. '.     |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    | . : |   |   |    |   | 194 |
| Pleuro-p                         | neum      | ionie |            |     |     |     | ١.  |     |     |     |    |   |    |     |   |   | ٠. |   | 195 |
| Pneumo                           | nie.      |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    | ٠   |   |   | ٠  | ٠ | 195 |
|                                  |           |       |            |     |     |     |     |     |     |     |    |   |    |     |   |   |    |   |     |

|                         | TAE  | BLE  | D   | ES  | MA  | TIÈ | RE   | s.  |      |     |      |      |      |    | 307  |
|-------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|----|------|
| Pousse                  |      |      | •   |     |     | •   |      | •   |      |     |      |      |      |    | 196  |
| Ouene de rat. Voyez     |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    |      |
| -                       |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    |      |
| Rage                    |      |      |     |     |     |     |      | ٠   |      |     | ٠    | ٠    | ٠    | ٠. | 197  |
| Reins (inflammation de  |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     | •    | ٠    | •    | ٠  | 197  |
| Rétentions d'urine      |      |      |     |     |     |     |      |     | ٠    |     | •    | ٠    | •    | •  | 197  |
| Rhunatisme              |      |      |     | ٠   | ٠   | •   | ٠    | ٠   | ٠    | •   | ٠    | ٠    | •    | •  | 198  |
| Rhume. Voyez Morfon     |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    |      |
| Rouvieux                | ٠    | •    | ٠   | ٠   | •   | ٠   | ٠    | ٠   | •    | •   | ٠    | ٠    | •    | ٠  | 198  |
|                         |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      | •  | 198  |
| Semence (Ecoulement     |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     | pou  | laiı | as.  |    |      |
| Solandres               |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    | 199  |
| Sole (affection de la). |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    | 199- |
| Squirrhe                |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    | 199  |
| Snorts                  |      |      |     |     |     |     |      | ٠.  |      | ,   |      |      |      |    | 200  |
| Suppuration. Voyez P    | laie | , tı | ıme | eur |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    |      |
| Suros                   |      |      | ٠   |     | •   |     |      |     |      |     |      |      |      |    | 200  |
| Taupe. Voyez (Mal de    |      |      |     |     | 1   |     |      |     |      |     |      |      |      |    |      |
| Teignes. Voyez Dartr    | es,  | gal  | e.  |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    | 200  |
| Tétanos. Voyez Mal d    | e ce | rf.  |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    |      |
| Toux                    |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    | 200  |
| Tranchées ou coliques   |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    | 201  |
| Transpiration arrêtée.  |      |      |     |     |     |     |      | ٠,  |      |     |      |      |      |    | 202  |
| Traversine              |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    | 203  |
| Tumeur                  |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    | 203  |
| Ulcères                 |      |      |     |     | - 2 |     |      |     |      |     |      |      |      |    | 204  |
| Varice                  |      |      |     |     |     |     |      | Ċ   | -    | -   | :    | -    | :    | Ĭ  |      |
| Vers                    |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     | :    |      | :    |    |      |
| Vertigo on Vertige      |      |      |     |     | :   |     | :    |     | :    | :   |      | :    |      |    | 206  |
| Vessigon                | ď    | ·    | ·   | Ĭ   |     |     |      |     | Ċ    | •   |      | •    |      | Ċ  |      |
|                         | •    | •    | ٠   | ٠   | ٠   | •   | •    | •   | ٠    | •   | •    | ٠    | •    | •  |      |
|                         |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    |      |
|                         |      | CH   | Aŀ  | 11  | HE  | V.  | 111. |     |      |     |      |      |      |    |      |
| PHARM                   | IACI | E 1  | ÉT  | ÉRI | NAI | RE  | DO:  | MES | TIO  | UE. |      |      |      |    |      |
| Des médicaments en g    | éné  | rel  |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    | 207  |
| Vocabulaire de pharm    |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      | φ. | 211  |
| Formules des prépara    |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |      |    |      |
| romines des prepare     | FFOT | 10   | ша  | 212 | wai | 00  | Pre  | out | 1002 | , u | auto |      | - 44 | a- |      |

## TROISIÈME PARTIE.

## CHAPITRE IX.

| e la longe, du caveçon, des pillers                                                                                                                                                                                                                      |                 |      |          |                                       |      |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------|---------------------------------------|------|-----|-----|
| e la bride, du mors, et de leurs divers                                                                                                                                                                                                                  | effets          |      |          |                                       |      |     |     |
| u choix de la bride selon la qualité de                                                                                                                                                                                                                  | la bo           | ncl  | e.       |                                       |      |     |     |
| e la manière de brider et débrider                                                                                                                                                                                                                       |                 |      |          |                                       |      | Ξ.  |     |
| e la selle et de ses diverses parties                                                                                                                                                                                                                    |                 |      |          |                                       |      |     |     |
| fanière de seller et de desseller                                                                                                                                                                                                                        |                 | 14   |          |                                       | _    |     |     |
| es aides et des châtiments                                                                                                                                                                                                                               |                 |      |          |                                       |      |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |      |          |                                       | Τ.   |     |     |
| CHAPITRE 2                                                                                                                                                                                                                                               | Κ.              |      |          |                                       |      |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |      |          |                                       |      |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |      |          |                                       |      |     |     |
| PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DE 1                                                                                                                                                                                                                              | 'ART            | DU   | MA       | NÈG                                   | E.   |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |      |          |                                       |      |     |     |
| fanière de monterfet de se tenir à cheve                                                                                                                                                                                                                 | al              |      |          |                                       |      |     |     |
| fanière de monterlet de se tenir à cheva<br>ravail au pas et au trot.                                                                                                                                                                                    | al              | :    | ·        | :                                     | :    |     |     |
| fanière de monterfet de se tenir à cheve                                                                                                                                                                                                                 | al              | :    | ·        | :                                     | :    |     | :   |
| fanière de monterlet de se tenir à cheva<br>ravail au pas et au trot.                                                                                                                                                                                    | al              | :    | <u>:</u> | :                                     | :    |     |     |
| fanière de monter et de se tenir à cheva<br>ravail au pas et au trot                                                                                                                                                                                     | al              | :    | · ·      | :                                     |      |     |     |
| fanière de monterfet de se tenir à cheve<br>ravail au pas et au trot.<br>nu trot sur le cercle.<br>nu travail au galop.                                                                                                                                  | al.             |      | •        | :                                     |      | :   |     |
| fanière de monterïet de se tenir à chevi<br>ravail au pas et au trot.<br>hu trot sur le cercle.<br>hu travail au galop.<br>le l'épaule en dedans et de la croupe au<br>ses arrêts, du reculer et de:                                                     | al.             | iger | nen      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | de   | mai | in. |
| fanière de monterfet de se tenir à chevi<br>ravail au pas et au trot.<br>In trot sur le cercle,<br>ut travail au galop,<br>le l'épaule en dedans et de la croupe au<br>Des arrêts, demi-arrêts, du reculer et de<br>OCARMAIARE de quelques termes d'hipp | al.             | gen  | nen      | its e                                 | de i | mai | in. |
| fanière de monterïet de se tenir à chevi<br>ravail au pas et au trot.<br>hu trot sur le cercle.<br>hu travail au galop.<br>le l'épaule en dedans et de la croupe au<br>ses arrêts, du reculer et de:                                                     | al i mui s chai | nger | nen      | its e                                 | de i | mai | in. |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES

BAR-SUR-SEINE. - IMP. SAILLARD.

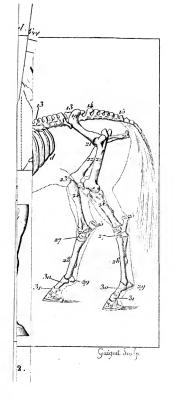

Larringto

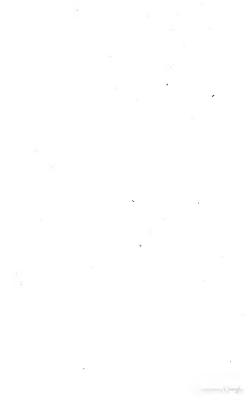

6. tion . 10 Guignet Sculp



breveté d'invention, il nous a permis d'en publier la delle person berges acostis. tion remarquable; il nous a remis La Muc. 19 asupia alle gra ash sniamob el suc. C. es avant M. Isnard, ne l'avoit executi .Inc. Le 22 paque 16 quoused 29vs riebb en ve Til zama Man nor rech deligations rest to connotine as

pour lequel nous devons professer ici notre sincère gratitude. L'académie de Dijon regarde rayer les roues, à volonté, dans un moment de danger, par le sieur Laurent Johanne, un mécanisme adapté aux voitures, qui fournit le moyen de dételer les chevaux et d'en-Une machine à fabriquer le papier du sieur Leistenschneider, de Poncey (Côte d'Or); de l'académie de Dijon, dont la correspondance offre d'utiles secours à la Société, et de Dijon. - Nous devons la connoissance de l'un et de l'autre à M. Amanton, président

# ENCYCLOPÉDIE-RORET.

## COLLECTION

DES

# MANUELS-RORET

FORMANT PAR

## ENCYCLOPEDIE

DES SCIENCES ET DES ARTS, FORMAT IN-18;

Par une réunion de Savans et de Praticiens :

#### MESSIETTES

AMORO, ARMENER, BIOT, BIERT, BISTON, BOISDUTAL, BOITARD, BOSC, BOUTERRATO, BOSTAN, CAUREN, CRUSSIER, CHEWAUER, CROOM, CORSTANTIE, DE GATFFIER, DE LAFAGE, P. DE-SOMMBAUE, BOSOIS, DUARDIN, FRANCOMO, GIQUEN, HENVÉ, HOOT, JAVIER, JOLE-FORTERELER, JOHER, LEGOLY, LARDIE, LOUIS, LAURAN, LADROY, SÉBBSTÉN LERONAMED, LESON, LORIOL, MATTER, MINÉ, MULLER, NICARD, NOEL, JUDIE PAUTET, HERO, PERGEARD, FIFTANT, SCRIER, TARRÉ, TRAQUEM, TRIBAUT DE BERRALD, THILLIER, TOUSSIERY, TRAMERE, TRAY, VAGOGERI, VERONAND, VERDIER, VERORAND, VERT, ECC.

Tous les Traités se vendent séparément, 200 volumes environ sont en vente; pour recevoir franc deport chaud'eux, il fant sjouter 50 centimes. Tous les ouvrages qui ne portent pas au bas du tire à la libraité Bneyelopétique Roret n'appartiennent pas à la Collection de Manuels-Roret, qui a en des junitateurs et des contrefacteurs.

Cette Collection étant une eutreprise toute philantropique, les personnes qui auraient quelque chose à nous faire parrenir dans l'intérêt des sciences et des arts, sont priée de l'envoyer franc de port à l'adresse de M. le Directeur de l'Encycloddic-Heret, format in-18, chez M. Hoake, libraire, rue Hautefcuille, n. 12, 2 à Paris.

- Imp. de Pommeret et Moreau, 42, rue Vavin. -

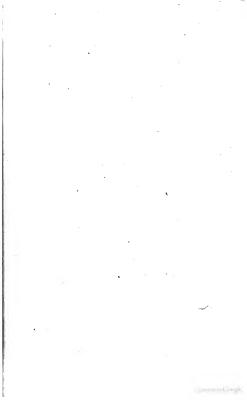

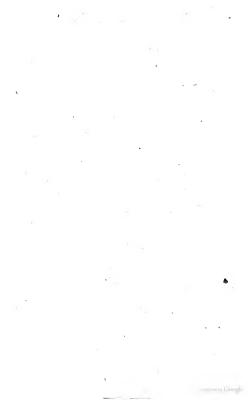

84

